PROCÈS FIESCHI **DEVANT LA** COUR DES PAIRS

# PROCÈS FIESCHI.

DÉBATS.

Rue Saint-Pierre-Montmarire, 17.

# **PROCÈS**

# FIESCHI

DEVA

LA COUR DES PAIRS.

DÉBATS

TOME DEUXIÈME,

paris.

PAGNERRE, ÉDITEUR,

1836.

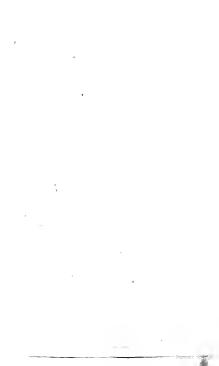

# PROCÈS FIESCHL

## PREMIERE AUDIENCE. -- 30 PARYLES 1836.

PRÉSIDENCE DE M. PASQUIRA.

SOMMAIR. — Ouverture des Débats. — Pûces de conviction. — Lists des Pairs présens. — Appel des Accurés. — Lecure de l'arrêt de renvoi. — Lecture de l'acte d'accusation. — Interrogatoire de Fisechi.

Les portes de la salle sont ouvertes à 11 heures. La foule de personnes munies de billets se précipite aussitôt et à 11 heures et un quart il ne reste plus dans les tribunes une place vide.

Les dispositions à l'indérieur de l'enceinte demeurent les mêmes que celles précédemment prises pour la seconde moitié du procès d'Avril; seulement l'espace autérieurement réservé aux acousés a été rétrée i de chaque côté et deux tribunes étroites y out été partiquées, l'une à droite desaccués pour les officiers et soldats de la garde nationale, l'autre à gauche, pour les officiers de la garde municipale et de la ligne ainsi que pour plusieurs officiers d'état-major.

Une tribune est réservée pour le public non porteur de billets. Une dés tribunes hautes du côté de l'ouest contient trentedeux places pour les députés, à qui trois cent vingt cartes ont été distribuées par la voie du sort, pour les dix jours qu'est présumée devoir durre cette affaire.

Uue des tribunes du rez-de-chaussée est pour les ministres, et une autre pour le corps diplomatique.

Une vingtaine d'avocats étrangers à la cause sont à la barre; de ce nombre sont MM. Odilon Barrot, Scribe, Crémieux, Benoit de Versailles et Barillon. Les tous tribunes pratiquées au premier étage dans la protondeur de l'enceinte des accusés aut occupées par les tentoits une vingtaine de femmes sont assises daus cette partie de la salle. Ce sont les seules femmes présentes aux débats; comme dant le procès d'Avril, l'entrée de la salle est interdité aux dames.

Les pièces à conviction sont placées dans l'enceinte de la cour, en avant du bureau du parquet, en voici la liste :

### PIECES A CONVICTION.

- to La machine, telle que nous l'avons décrite autérieurement. Elle est entièrement montée. Les canons de fusil inclinés sur leur échafaudage de hois sont accompagnes chacun d'une étiquette paraphée et soellée,
  - 2º Le tison qui a mis le lau à la machine :
  - 3º La gouttière en fer où la poudre devait d'abord être placée (elle n'a pas servi);
  - 4º La jalousie qui a servi à dérober aux yeux des passans la vue de la machine. 5º Deux chapeaux noirs et deux chapeaux gris, dont l'un est
  - creve et porte la trace d'une balle;
    - 6. Un paquet de hardes ayant appartenu à Fieschi;
      7 Plusieurs tringles et cônes en bois:
  - 7 riuseurs tringres et cones en bos; 8<sub>6</sub> Le foret que l'acte d'accusation dit avoir été prêté par Boireau;
- 9a Le gantelet en fer de Fieschi, son martinet dont les lauiès are sont terminées par des balles de plomb, le poignard qu'il a resonou lui appartenir, la corde ensanglantée qui lui a servi à descendre par la fenêtre, la blouse qu'il portait lors de l'attentat;
- 109 La tringle, ic maillet, le marteau, deux outils de tourneur, tue sele et autres iustrumens dont le rôle dans la préparation ou l'exécution du fait principal a été iudiqué par les pièces de procédure.
  - 110 La malle qui a servi à transporter les lusils, deux cauons qui n'ontpas servi et dont l'un est encore non foré;
- 12° Enfin un paquet renfermant la charge des tubes qui n'ont pas fait feu.

Vers midi quelques pairs entrent dans la salle; le premier arrivé est M. de Talleyrand, qui se place au banc où siègent ordinairement MM. De Cazes et Montalivet; tous les regards se portent sur lui.

Une vive agitation se manifeste dans l'assemblée; à midi vingt minutes les cinq accusés sont introduits; ils sont placés dans l'ordre suivant: Fieschi, Morey, Pepin, Boireau et Bescher, chaenn d'eux est séparé par un garde municipal.

Les défenseurs des acousés sont placés en avant de ceux-ci, ce sont MMe Parquin, Chaix-d'Est-Ange et Patorni pour Fieschi, M. Dupont, assisté de M. Ploeque pour Morey et Boireau, MMe Marie et Philippe Dupin pour Pepin et Me Paul Favre pour Bescher.

Fieschi montre une grande assurance, il se tient dellout. serre en souriant la main à MMes Parquin et Patorni, et s'entretient avec ses défenseurs. Sa taille est très petite; ses cheveux noirs, enupés fort courts, laissent à découvert son front haut mais étroit; sa chevelure a été entièrement rasée au dessus de la tempe gauche et laisse voir une profonde cicatrice, suite d'une des blessures que lui a faites l'explosion, au dessous du sourcil gauche existe une autre cicatrice; enfin une troisième blessure lui défigure un peu la joue gauche, à la hauteur de la bouche, ce qui en relève le coin et ajoute à l'air sardonique de sa physionomie. Ses petits yeux vifs et très couverts par les sourcils ont l'expression d'une grande pénétration; son œil gauche, à demi fermé par suite du coup que le soureil a reçu, paraît être bien plus bas que l'œil droit, ce qui dérange entièrement la régularité des lignes du visage; ses favoris bruna se joignent sous le menton. Fieschi est vêtu d'un habit noir, il porte un gilet de satin mir et une cravate noire, sa chemise parait très fine et très blanche. Il prend fréquemment du tabac et met en ordre divers papiers dans son portefeuille.

Murey parait extrêmement faible et très survent cependant sa figure exprime un caractère remarquable de fermeté et de sereinté; il est enve loppé dans une ample redingote, sa tête est couverte d'un bonuet de soie noire.

Pépin vêtu d'un habit noir, semble péuiblement affecté de sa situation, il promène un regard triste sur toutes les parties de la salle.

Boireau est très-brun, moustaches noires; sa joinesse, son air décidé, sa physionomie pleine de résolution, attirent l'attention de l'assemblée, il porte une redingote noire et est mis avec une sorte de recherche.

Bescher est vêtu d'une redingute bleue, sa figure n'exprime aueune espèce d'inquiétude.

La Cour entre en séance à une beure.

Les sièges du ministère public sont occupés par M. Martin (du Nord), procureur-genéral, et Frank Carré, avocatgéneral.

L'appel nominal constate la présence des pairs, dont les

#### LISTE DES PAIRS.

MM. le baron Pasquier, président ; le due de Mortemart, le due de Valentinois, le due de Choiseul, le prince de Talleyrand, le duc de Montmoreney, le duc de Maille, le duc de la Force, le maréchal duc de Reggio, le marquis de Jaucourt, le comte Klein, le comte Lemercier, le marquis de Semonville, le duc de Castries, le duc de la Trémoille, le duc de Brissac, le marquis d'Aligre, le duc de Caraman, le marquis de Biron, le marquis de la Guiche, le comte d'Haussonville, le marquis de Louvois, le comte Molé, le marquis de Mathan, le marquis de Mun, le comte Ricard, le baron Séguier, le marquis de Talaru, le marquis de Vérac, le comte de Noé, le comte de la Roche-Aymon, le duc de Massa, le duc Decazes, le comte Beker, le comte Raymond de Bérenger, le comte Claparède, le marquis de Dampierre, le vicomte d'Houdetot, le baron Mounier, le comte Mollien, le comte de Pontécoulant, le comte Reille, le comte Rampon, le comte de Sparre, le marquis de Talhouet, l'amiral comte Truguet, le vice-amiral comte Verhuell le comte de Germiny, le comte d'Hunolstein, le comte de la Villegontier, le baron Dubreton, le comte de Bastard, le marquis de Pange, le comte Portalis, le due de Crillon, le due de Coigny, le comte Simeon, le comte Roy, le comte de Vaudreuil, le comte de Saint-Priest, le comte de Tascher, le maré chal comte Molitor, le comte de Bordesoulle, le comte Guilleminot, le counte Chabrol de Crousol, le comte d'Haubersart, le comte de Courtarvel . le comte de Breteuil, le comte d'Ambrugeac, le comte de Vogué, le comte Dejean, le comte de Richebourg, le duc de Plaisance, le comte Dode, le vicom te Dubouchage, le comte Davous, le comte de Montalivet, le duc de Brancas, le comte de Susey, le comte Cholet, le comte de Boissy-d'Anglas, le duc de Montebello, le duc de Noailles, le comte Lanjuinais, le marquis de La Tour-du-Pin-Montauban, le marquis de Laplace, le due de Larochefoucauld, le comte Clément de Ris, le vicomte de Ségur-Lamoignon, le due d'Istrie, le comte Abrial, le marquis de Lauriston, le marquis d Brézé, le duc de Périgord, le marquis de Crillon, le comte de Segur, le duc de Richelieu, le marquis de Barthélemy, le marquis d'Aux, le due de Crussol, le due de Bassano, le comte de Bondy le baron Davillier, le comte Gilbert des Voisins, le président Lepoitevin, le comte de Turenne, le cointe d'Anbusson de la Feuillade, le prince de Beauveau, le comte d'Authouard, le comte Mathieu Dumas, le comte de Caffarelli, le comte d'Erlon, le comte Excelmans, le comte de Flahaut, le vice-amiral comte Jacob, le comte Paiol, le vicomte Rogniat, le comte Philippe de Ségur, le comte Perregaux, le duc de Grammont-Caderousse, le baron de Lascours, le comte Ruguet, le comte de La Rochefmicauld, Girod (de l'Ais), le baron Athalin, Aubernon, Bertin de Vaux, Be-son, le président Boyer, le vicomte de Caux, Consin, le comte Desroys, Devaines, le comte Dutaillis, le due de Fezensac, le baron de Fréville, Gautier, le comte Heudelet, Humblot Conté, le marquis de Lamoiguou, le baron Louis, le baron Malouet, le comte de Montguyon, le comte de Montlosier, le comte d'Ornano, le chevalier Rousscau, le baron Sylvestre de Sacy, le baron Thénard, Tripier, le comte de Turgot, Villemain, le baron Zangiacomi, le comte de Ham, le vice-amiral marquis de Sercey, le baron de Mareuil, le conte Bérenger, le baron Berthezène, le comte Guéheneue, le cointe Charles de Lagrange, le comte de Nicolai, le président Faure, le comte de Labriffe, le comte Bandrand, le baron Neigre, le maréchal comte Gérard, le baron Haxo, le baron Saint-Cyr-Nugues, le baron Lallemand, le comte Reinhard, le maréchel comie de Lobau, le baron de Reinach, Barthe, le comte d'Astorg, Bailliot, de Gasparin, le baron Bernard.

LE PRESIDENT, — Accusé Fieschi, levez-vous. (Mouvement général de euriosité.) Dites vos nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile.

L'accusé Firson.—Joseph Fieschi, âgé de quaraute ans,mécanicien: né à Murato en Corse, demeurant à Paris, boulevart du Temple, n. 50.

LE PERSIDENT. — Accusé Morey, vous êtes malade, sestez assis, dites vos nom, prénoms, âge, etc.

L'accusé Morey. — Pierre Morey, âgé de soixante-deux ans; bourrelier-sellier, né à Cassaigne (Côte-d'Or), demeurant à Paris, rue Saint-Victor, 25.

LE PRESIDENT. - Pepin, vos nom, prenoms, etc.

L'accusé Penn. — Pierre Théodore-Valentin Pepin, agé de trente-six ans, marchand épicier, né à Remy (Aisne), demeurant à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine, n. r.

Le présinert. - Boireau, vos nom, prénoms, etc.

L'accusé Boineau. — Victor Boireau, âgé de vingt-£inq ans, ouvrier lampiste, né à La Flèche (Sarthe), demourant rue Quincampoix, n. 77.

LE PRÉSIDENT. - Bescher, vos nom, etc.

L'accusé Bescher. — Tell Bescher, âgé de quarante-un ans, ouvrier relieur, né à Lava! ( Mayenne ), demeurant à Paris, rue de Bièvre, n° 8.

LE PARMOENT. — Aus termes de l'ârt. 213 du code d'instruction eriminelle, je rappelle aux conseils des accusés qu'ils me doivent rèse dire contre leur conscience, ni contre le respect d'à aux lois, et qu'ils doivent s'exprimer avec décence et modération.

Aceusés, soyez attentifs à ce que vous allez entendre lire.
 Greffier, donnez lecture de l'arrêt de la cour et de l'acte d'accusation.

M. Carcer, greffier en chef, donne lecture de l'arrêt de reovois La cour des pairs,

Oui, dans les séances des 16, 17 et 18 de ce mois, M. le comte Portalis, en son rapport de l'instruction ordonnée par l'arrêt du 20 juillet dernier:

Oui, dans la séance d'hier, le procureur-général du roi dans ses dires et réquisitions, lesquelles réquisitions, par lui déposées sur le bureau de la cour et signées de lui, sont ainsi conçues:

« Le procureur-général du roi près la cour des pairs ,

« Vu les pièces de la procédure instruite contre les nommes

« Fieschi (Joseph),

\* Pepin (Pierre-Théodore-Florentin),

« Morey ( Pierre),

« Boireau (Victor),
« Bescher (Tell');

« Attendu que des pièces de l'instruction résultent charges suffisantes contre lexdits inculpés, d'avoir arrêté et concerté entre eux la résplution d'un attentat contre la vie du roi et des membres de la famille royale, résolution suivie d'actes commis et commencés pour eu préparer l'exécution.

« Crime prévu par les articles 86 et 89 du code pénal;

« Attendu qu'il en résulte aussi contre l'ieschi charges suffisantes de s'etre rendu coupable :

" 1º D'un attentat contre la vie du roi et des membres de la famille royale,

« Crime prévu par les articles 56 et 88 du code pénal , aº D'homicide volontaire commis, avec périnditation et guet-à-peus, sur la personne de M. le maréchal duc de Trévise. de M. le général de Lachàsee de Vérguy, de M. le colonel Raffé, de M. le connet de Villatte, de M. Nieussee, lieutenatecolonel de la garde autionale; de MM Léger, Riesrd, Prudhomme, Benetter, Inglar, Ardoins, Labrouste, Leclere; des danes Lagoré dite femme Bourgoois, Párôsuc, Ledhernez; des demoiselles Remy et Rose Allion;

\* 5º De tentative d'homicide sur MM. les généraux Brayer,

Blein, Heymès, Pelet, Golbert; MSI. Chamarande, Marion, Chauvin, Royer, Vidal, Delépine, Ledhernez, Amaury, Bonnet, Frachebond, Roussel, Baraton, le jeune Goret, les dames Ardoins et Ledhernez et la demoiselle François (Clotilde');

« Crimes connexes, prévus par les articles 295, 296, 297 et 293 du code pénal;

- "Attendu qu'il résulte également de l'instruction contre Pepin, Morey et Boireau, charges suffisantes de s'être rendus complices des crimes ci-d'essus spécifiés, soit en donnant des instructions pour les commettre, soit en y provoquant leur autrer par dons, promesses, machinations ou artifices coupsbles; soit en procurant des armes, des instrumens, ou tous autres moyens, qui ont servi à l'action, sachant qu'ils devalent y servir; soit en aidant ou assistant, avec connaisance, l'auteur desdits crimes dans les faits qu'il es ont préparés ou facilités, ou dans ceux qu'il es ont consommés;
  - « Crimes prevus par les articles 59, 60, 86, 88, 295, 297 et 298 du code pénal :
- « Vu l'article 28 de la Charte constitutionelle, ensemble l'ordonnance royale du 29 juillet 1835;
- « Attendu que les crimes ci-dessus qualifiés rentrent , soit directement , soit par voie de connexité , dans la compétence de la cour ;
- « Attendu d'ailleurs qu'ils présentent au plus baut degré le caractère de gravité qui doit déterminer la cour à s'en réserver la connaissance;
- « Requiert qu'il lui plaise se déclarer compétente ; décerner ordonnance de prise de corps contre les nommés Fieschi, Pepin, Morey, Boireau et Bescher; a Ordonner, en conséruence, la mise en accuvation desdits
- inculpés, et les renvoyer devant la cour pour y être jugés conformément à la loi.
  - « Fait au parquet de la cour des pairs, le 18 novembre 1855.

« Le procureur-général, « Mantin (du Nord). »

Après qu'il a été donné lecture, par le greffier en chef et son adjoint, des pièces de la procédure, Et après en avoir délibéré hors la présence du procureurgénéral :

En ce qui touche la question de compétence :

Attendu que l'attentat contre la vie on la personne du roi, et l'attentat contre la vie ou la personne des membres de la famille royale, sont rangés, par le code pénal, dans la classe des attentats contre la sûreté de l'état, et se trouvent dès lors compris dans la disposition de l'article 28 de la Charte constitutionnelle;

Attendu que ces crimes présentent au plus haut degré le caractère de gravité qui doit déterminer la cour à s'en réserver la connaissance.

```
Au fond :
En ce qui touche;
Fieschi (Joseph),
Morey (Pierre),
Pepin (Pierre-Théodore-Florentin),
Boirasu (Victor),
```

Bescher (Tell);
Attendu que de l'instruction résultent contre les susnommés eharges suffisantes d'avoir concerté et arrêté entre eux la résolution de commettre un attentat contre la vie du roi et contre celle des membres de la famille royale, ladite résolution suivie d'actes commis ou commencés pour es prépares l'ércéution; à

En ce qui touche Fieschi (Joseph),

Attendu que de l'instruction résultent rontre lul les charges suffisantes de s'être rendu coupsile:

1º D'attentat contre la vie du roi et contre la vie des membres de la famille royale :

2º Domicide volontaire commis avec préméditation et guet-à-pens aux la personne du maréchal duc de Tiéries , du général Lacbase de Vériguy, du colonel Raffé, du comte Villatte, des sieurs Rieussec, Léger , Ricard , Prudhomme , Benetter , Inglar , Ardolas , Labrouste , Leclere; des dames Brione, Ledhernes, Lagoré ; des damoiselles Remy et Alizon ;

5º De tentative d'homicide commise voloctairement avec préméditation et guet-à-pens sur la personne du général comte de Colhert, du général haron Brayns, du général Pelet, du général Heymès, du général Bleto, des sieurs Cliamarande, Marion, Goret, Chauvin, Royer, Vidal, Delépine, Ledherouzs,

th. Coo

Amaury, Bonnet, Baraton, Roussel, Frachebond; de la veuve Ardoins, de la dame Ledhernez de Méry et de la demoiselle François; laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circoustances indépendantes de la volonté de son auteur;

En ce qui touche :

Morey (Pierre), Pepin (Pierre-Theodore-Florentin), Boireau (Victor), Bescher (Tell),

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices des crimes el-dessus specifics, soit eu dunnant des instructions pour les commettre, soit eu provoquant à les commettre, par dons, promesses, machinations ou artifices coupables, soit en procurant des arines, des instrumens ou tous autres moyens ayant servi à les commettre, sachant qu'il selvaient y servir, soit en ayant, avec connaissance, aidée ou assistel Justiere de l'action, dans les fais qui l'ont préparée ou facilitée, et dans ceux qui l'ont consommée;

Crimes prévus par les articles 59, 60, 86, 88, 89, 295, 296, 297 et 298 du code pénal ;

La cour se déclare compétente; Ordonne la mise en accusation de

Fieschi (Joseph), Morey (Pierre), Pepin (Pierre-Théodore-Florentin), Boireau (Victor), Bescher (Tell);

ORDONNE, en consequence que lesdits :

Fisson (Joseph), âgé de 40 ans, mécanicien, né à Murato. (Corre), demeurant à Paris, boulevart du Temple, n° 50; taille de , mêtre 64 centimetres, chereur et sourcis câbtains, menton roud, visage rond, front découvert, yeux bruns, teint ordinaire: ayant la croix des Deur-Siciles tatouéesur le sein gauche:

toude sur le sun gauche:

Monry (Bierro), sig de 6 is ans, sellier, né à Chassaigne (Cote-d'Or)) demeurant à Paris, rue Saint-Victor, nº 25 taille de mâtes 65 centimètres, cheveux et sourcis giré-blaue, menton rond, visage plein, front découvert, teint basané, yeux chitains: ayant un hussard tatoué aru le bras droi!

Paru (Pierro-Théodore-Pierrentin), lagé de 35 ans, marchand épicier, né à Remy (Misno), demeuvat à Paris, mo du Faubourg-Saint-Autoine, 15 taille de 1 mètre 56 centimètres, chereux et sourcile châtains, frout bas, yeux bruns.

nez long, bouche moyenne, menton ovale, visage ovale, teint clair :

Boasau (Victor), agé de 25 ans ; ouvrier lampiste, né à La Flèche (Sarthe), demeurant à Paris, [rue Quincampoix, nº 77; taille de 1 mètre 61 centimètres, cheveux et soureils châtains, front plat, yeux bruns, net épaté, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint ordinaire;

Bassans (Tell), ågé de 41 ans, ouvrier telieur, né à Laval (Mayenne), demeurant à Paris, rue de Bièvre, n° 8; taille de 1 mètre 56 centimètres, cheveux et sourcils gris, menton rond, visage ovale, front haut, teint coloré, yeux roux, nez fort, bouche movenne.

Seront pris au corps et conduits dans telle maison d'arrêt que le président de la cour désignera pour servir de maison de justice près d'elle;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié, à la diligence du procureur-général du roi, à chacun des accusés :

ORDONEE également que l'acte d'accusation qui sera dressé en vertu du présent arrêt sera notifié, à la même diligence à chacun des accusés:

Ondonve que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la cour, et dont il sera donné connaissaoce, au moins quinze jours à l'avance, à chacun des accusés;

Ondonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi.

Fait et délièré au palais de la cour des pairs, à Paris, le joudi dit-neuf norembre mil buit cent trentecinq, en la chambre du conseil, où siègesient M. le baron Pasquier, président; MM. le comte Portalis, rapporteur, le duc de Grammont, le duc de Mortemart, le duc de Choiseul, le prince duc de Talleyrand, le duc de Montmorency, le duc de Maille, le duc de La Force, le maréchal duc de Trantes, le maréchal duc de Trantes, le maréchal duc de Trantes, le marquis de La Guiche, le comte L'Enni, comte L'Ennerier; le duc de Castries, le duc de La Trémoille, le duc de Castries, le duc de La Trémoille, le duc de Castries, le duc de La Trémoille, le comte Meine Modé. le comte Meine, le comte Meine, de la Courte Meine, le comte Meine, de la Courte Meine, le comte Meine de Meine, le duc de Massa, le duc Decazes, la comte Raymon de Bérenger, le comte de Nete, le evionte Castrie de le réconte Chaptende le récomte Meine de Meine, le conte Chaptende, le récomte Meine de Bérenger, le comte Chaptende, le récomte Meine de Bérenger, le conte Chaptende, le récomte Meine de Meine de Meine de la Castrie de la Cast

d'Houdetot , le comte Mollien , le comte de Pontécoulant, l'amiral comte Truguet , le vice-amiral comte Verhuell , le comte de Germiny, le comte de La Villegontier, le baron Dubreton, le comte Bastard, le marquis de Pange, le duc de Crillon, le duc de Coieny, le comte Siméon, le comte de Vandreuil, le .. comte de Tascher , le maréchal comte Molitor , le comte Guilleminot, le comte Chabrol de Crouzol, le comte Dejean, le comte de Richebourg, le comte Dode, le vicomte Dubouchage, le comte Davoust, le comte de Montalivet, le comte de Sussy, le comte de Chollet, le comte de Boissy-d'Anglas, le duc de Montébello , le duc de Noailles , le marquis de Laplace . . le duc de La Rochefoucauld, le comte Clément-de-Ris, le vicomte de Ségur-Lamoignon, le duc d'Istrie, le marquis de Lauriston , le duc de Périgord , le comte de Ségur , le marquis Barthélemy, le duc de Bassano, le comte de Bondy, le baron Davillier , le comte Gilbert des Voisins , le comte de Turenne . le prince de Beauveau, le comte d'Anthouard, le comte Mathieu Dumas, le comte Excelmans, le comte de Flahault, le vice-amiral comte Jacob , le comte Pajol , le compte Rogniat , le comte Perregaux, le baron de Lascours, le comte de La Rochefoucauld, Girod (de l'Ain), Bertin de Vaux, Besson, le président Boyer , le vicomte de Caux , Cousin , Devaines , le comte Dutaillis, le duc de Fezensac, le barou de Fréville. Gauthier, le comte Heudelet, le baron Louis, le baron Malouet, le comte de Montguvon, le comte de Montlosier, le comte d'Ornano, le comte Roderer, le chevalier Rousseau. le baron Silvestre de Sacy ; Tripier, le comte de Turgot, Villemain, le baron Zangiacomi, le comte Jacqueminot, le comte Bérenger , le baron Berthezène , le comte Guéheneuc , le comte Charles de la Grange, le comte de Nicola; le maréchal margnis de Grouchy, le baron Neigre, le comte Duchatel, le maréchal comte Gérard, le baron Haxo, le baron Spint-Cyr-Nugues, le baron Lallemand, le comte Reinhard, le maréchal comte de Lobau , Barthe , le comte d'Astora . Baillot, de Gasparin, le baron Bernard:

Lesquels ont signé, avec le greffier en chef, la miunte du présent arrêt.

Pour copie conforme.

Le greffier en chef, E. CAUCHY.

Le greffier en chef donne ensuite lecture de l'acte d'accusation.

## ACTE D'ACCUSATION OF.

Les révolutions qui remuent si profondément le corps social portent dans leur sein des conséquences imparitables à la pradence humaine, et que le temps seule dévoile. Dans le grand événement de juillét, tous les ceutes dénient d'uns, embendé de l'amour de l'ordre et des lois. On diait loin de s'atteudre qu'après ce générent élan, a près cette victoire si légitime et si pure, surginait un esprit de révolte et d'aranchie qui, s'autorisant de la révolution elle-méme, prétendrait détruire ce qu'elle avait fondé. Tel est néanmoins le spectade que la France a donné, on plutôt telle est la lutte douloureuse qu'elle avait fondé. Tel est néanmoins le spectade que la France a donné, on plutôt telle est la lutte douloureuse qu'elle avait fondé. Tel est néanmoins les spectades que la france a donné, on plutôt telle est la lutte douloureuse qu'elle aiden de l'opinion publique, avait conçu la folle espérauce de s'emparer du pouvoir, et qui, pour y monter et sy maintein, n'aurait hésité devant accun des forfaits de g5.

Les clubs s'ouvrirent : à leurs virulentes déclamations succéila le tunulfe des émentes; après les émeutes, les associations, c'est à-ilire que l'on conspira publiquement.

Une presse incendiaire sonfluit la révolte; la désorganisation sociale semblait imminente; le gouvernement se soutint par la force vitale qu'il tirait de son principe et par la sagesse qui présidait à ses destinées. Fondés aux rels tois, il ne coultus te définide que par les lois, La législature ferma les clubs, fit taire la propagande des rues, dispersa les associations, et la justice fêt-tré et condamna les factions que la lorce publique avait vainens.

La cause des désordres fut comprimée, mais non détruire : le mal était trop profond pour être ettipé en un moment. On avait bien pu dissiper les associations, mais non déraciner de tous les cœurs ces doctrines perverses qu'elles avaient préchées à leurs adeptes.

(4) La partie de l'acet d'accusation où sont exposés les faits relatifs à chacun des accusés se trouvant déjà dans le Rapport de M. Portalis poblié dans nos faits préliminaires, non-cropons detoir no rapporter ici que les considérations générales sur lesquelles le procureur-général a commencé et n terminé son lexas il.

u.

Parmi cea associations, il en était une qui les dominalt toutes, la société des Droits de l'homme: cétait là que le fanatisme était monté au dernier excès. Des noms voués à l'infanie, et pour jamais en horreur à l'humanité, des noms d'assassins déconsient esc clubs, Marast, Robespirer, Saint-Just, Louvel, et d'autres semblables, vollà les titres qu'ils recevaient du comité central, et qu'ils justifiaient, du moins par leurs veux et leurs prédications.

Des écrits étaient lus et commentés dans les sections; ce n'était le plus souvent que l'apologie de l'assassinat politique; les menaces de mort y étaient prodiguées; on y lit par exemple :

« La colère d'un peuple ignorant brise un rol et conserve le trône; l'esprit de liberté, bien compris par l'association, brise le roi et ne conserve pas le trône!

« Les sociétés secrètes forment du rudes énnemis des despotes et des chiens de cour; Sand et Staubs sont un exemple pour nous! »

Tel était l'intérieur des clubs; au dehors la presse démagogique s'abandonnait au même délire.

Ennemic déclarée de la constitution de l'état, c'était contre le roi qu'elle dirigeait ses coups; c'était lui, loi avant toot, que charque jour, sans repos ni reliche, la presse insultait avec audace. Ecartant l'égide dont la charte le couvre, elle le livrait, défigurd par la calomnie, à la vrageance des factions. Quand on se reporte à ces attaques incessantes contre le chef de l'état, devenu moins inviolable que le plus obseur citoren, on reste saisi d'indignation; on voit, en frisonnant, l'abime où l'on voulait cntrainer tout up sepuly.

Tout ce qu'une fureur aveugle, qui ne recule devant aucune calomine, qui se plait dans le cynisme du langage, pent inventer de plus outrageant, lut imputé au rol, que l'on désignait par des expressions convenuer et par d'ignobles caricatures. Dans une série d'articles, sous la forme de la plus cruelle ironie, on faisait allusion à des tentatives trop réclies et paurtant attribuées à la police avec une aundicieuse perfidire ou anonneaît, chaque jour, que le roi n'avout pas été ausassiné; pensée funcet que des sédies devisient blenôt compendre!

Tels sont les faits qui ont précédé l'attentat du 28 juillet, et qui en surent comme les prémices. Aussi la France s'émut, elle pressentit le crime; une terreur vague tourmentait les es-



prits. Ce n'étaient de tous côtés que prédictions sinistres de la part de ceux qui craignaient ou de ceux qui espéraient.

L'histoire nous montre ces mêmes symptômes, lorsqu'un attentat semblable fut dirigé contre la personne d'un des plus

grands et des meilleurs de nos rois.

a Il fallait bien, dit l'historien, qu'il y cût plusieurs conspirations sur la vie de ce bon roi, puisque de vingt endroits on ului en donnait sir; puisqu'on fit courir le bruit de as mort en Espague et à Milan; puisqu'il pana un courrier par la ville de Liège, buit jours avant qu'il loit assassiné, qui dit qu'il portait nouvelle au prince d'Allenzage qu'il avait été tué. >

C'est qu'Henri IV était aussi poursuivi par la baine violente d'une faction; c'est qu'alors comme aujourd'hui, la conscience publique s'alarmait de la propagation des plus funestes doc-

trines, et en prévoyait les conséquences.

A la veille du 28 juillet, plusieurs journaux de province publièrent en même temps un article transmis de la capitale; on y lisait:

 On continue à dire que Louis-Philippe sera assassiné, ou plutôt qu'on tentera de l'assassiner à la revue du 28; ce bruit a sans doute pour but de déterminer sa bonne garde nationale à venir, nombreuse, le protéger de ses baionnettes.

Par une étrange coïncidence, certains journaux, dana un langage mystérieux, ou par des signes symboliques, semblaient prophétiser une sanglante catastrophe.

C'est ainsi que le Corsaire du 28 juillet, faisant allusion à l'arrivée du roi sur la place Veudôme, disait :

« On parie pour l'éclipse totale du Napoléou de la paix. »

Le journal la France, rendant compte de la journée du 27 juillet, appelée par le programme la fête des morts, terminait aintillaticle de son numéro du 28 :

« Peut-être est ce la fête des vivans, à qui, par compensation, il est réservé de nous offrir le spectacle d'un enterrement; nous verrons bien cela démain ou après-demain. «

Enfin, la veille même du crime, le Charivari imprimait son numero du 27 en caractères d'un rouge de saug.

Il y a loin sans doute de ces faits à une complicité directe et réfléchie; mais jouer ainsi avec une pensée funcate, y accoutumer les esprits, en dissinuler l'horreur par le badinage et l'ironie, c'était un exemple coupable et dangereux, dans un pays surtout où l'on s'émeut si aisément, où le ridicule conduit si vite au mépris, et le mépris à l'abandon. Aussi la puissance royale, base de nos libertés, ne peut-elle être chez nous trop respectée, trop inviolable.

L'acte d'accusation contient ici l'exposé des faits relatifs à chacun des accusés.

Ce document se termine ainsi:

Telles sont les charges que l'instruction a produites contre les cinq accusés. Si, après avoir considéré chacun d'eux dans son rôle individuel, on veut les mettre en présence et les voir agir simultanément, voici comme ils se présentent.

Pour l'exécution il faliait ou un faustique exalté, on quelque nature andecieuse dont toute l'énergie foit touruée au crime, et aspirit à queglue grand forfait; Fieschi. sest trouvé la soute la main de ceux qui pouvaient l'employer. Morr, te connaissait, il avait compris ce caractère résolu et profondément dissimulé; il lui donna avile, et de leur rapprochement naît la pensée du crime. Le plan de la machine est préparé, on s'adresse à l'épin, car on a besolo de sa bourse; elle s'est overtre plus d'une fois pour de mauvait dessins. Pepin n'étsite pas, on le trouvre tout prét, au premier mot, comme s'il attendait la confidence. s' li Thomme est solide, di-ti, on peut laire les fraits, je les ferni, mot), se et avsitôt l'homme est appelé che? Pepin; le plan de tu machine est excetut en pois; les dépenses que le crime pent entraîuer sont fixées et la répartition convenue.

Mais Fieschi sut dijd en botte aux poursuites de la justice; if faut ly soustrie, le tenir caché sous un faut nom, et comme en reserve pour le jour de l'attenta; il fant aussi, l'acte accompil, assurer sa fuite; Bescher, initié au complot, prête sou nom, et avec l'assistance de Morey et de Vayron, il obtteut an livret et un passe-port; Morey donne le livret à Fieschi qui en me aussitici; il garde le passeport en dépôt.

Après d'assez longues recherches, durant lesquelles Fieschi reçoit asile chez Pepin, un appartement est trouvé; Pepin la visite, en approuve le choix, en paye le loyer et les meubles.

Il s'agit de construire la machine.

Le bois est acheté; Pepin et Fieschi sont eusemble; Pepin le paye; Fieschi l'emporte et le fait travailler.

Comment la machine sera-t-elle armée? C'est ici qu'il faut

léployer meggraide adresse pour éviter toute révélation, toute imprudence. Fiscelhi jouvroit à tout; des eanous le finish produiront, dit-il, le même effet que des fusils l'expérieuce de la tralacé de poudre, faite entre les trois complices, confirme ses prévisions. De simples canons sont d'une acquisition aisée; al les introduira facilement chez loi, sans éveiller de sompousl'issohi achète ionne les canons ; la reille il ext allé au Temple, avec Morey, pour se procurer la malle dans laquelle il les morters.

Alors paraît Boireau; e est lui qui pete à Fieschi l'instenment dont il a hesoin pour percer les canous, e'est lui eucore qu'on voit avec Fieschi chez le serrurier anquel ils vont tous deux commander la barre de fer qui doit maintenir les canous et recevoir la trainée de poudre.

Les canons sont chargés par Morcy, et aussitot mis en place; Boireau passe à cheval sur le houlevart pour donner le point de mire; Pepin n'ose y passer lui-même, la scule peusée de la machine le fait frissonuer, non de remords, mais de peur.

Le moment de l'execution, arrive : Fieschi entre dans son lugement ; Morey l'Attend dans les environs pour lui remettre le passe-port de Bescher ; Pepin se tient à l'écart ou plutôt il est déjà eabé. Boireau est sur le boulevart, au milieu ile ses amis tout prêts pour l'événement.

Que si maintenant, tous les faits étant connus, on veut assiguer au crime son vrai caractère sous le point de vue politique, il faut reconnaître qu'il est le fruit naturel des doctrines de la société des Droits de l'homme. Cest la que devaient conduire ces frénétiques prédications des clubs, ce ordres du jour sanguinaires, ces pamphlets on le régicide était érigé en acte de morale et de haute politique, ces nous réveillant sans cesse des idées de poignarde et d'échafaut.

Aussi dans l'attentat qui voyons nons? des membres de cette association :

Pepin, chef de la section Romme;

Morey, de la même section;

Bescher, chef de la section Murat-

Les deux sections Romme et Marat dépendaient ilu même arrondissement.

Boireau, de sou propre aven, était sur le point d'entrer dans la société lorsqu'elle s'est dissoutr, et son arrestation an café dra Deux-Portes, dans une émeute républicaine, avec un grand nombre de sectionnaires, ne permet pas de douter que déjà il eu sit partie.

Quant à Fieschi, il ne paraît pas qu'il ait été sectionnaire, mais il affichait des opinions républicaines, et dans l'attentat il a été instrument autant qu'auteur principal.

Ce n'est pas tout ; les individus qui, sans participer au crime, se trouvent mêlés aux actes qui s'y rapportent, sont aussi de la société des Droits de l'homme.

Vayron, dont le nom figure avec celui de Morey sur le passeport de Bescher, était chef de la section des Gueux.

Nolland, qui reçoit la malle de Fieschi le 26 juillet, était membre de la section Ronune dont Pepin était chef.

Martinault qui, de l'aveu de Boireau, a passé avec lui presque toute le journée du 28, était un ancien chef de section.

En présence de ces faits, deux vérités resteront constantes : le crime est né des doctrines de la société des Droits de l'homme ; la société des Droits de l'homme devait profiter du crime. On voit dès lors combien il était sage et nécessaire d'arrêter

la propagation de ces principes qui ne tendaient à rien moins qu'à bouleverser par le plus borrible des forfaits, non pas telle forme de gouvernement, mais l'ordre social tout entier.

Fait à Psris, au parquet de la cour des pairs, palais du Luxembourg, le 11 janvier 1836. Le procureur-général du roi,

MARTIN ( du Nord ).

Pendant la lecture qui a dure près de trois heures, Fieschi se tient debout; quelques mouvemens d'impatience animent sa physionomie. Quand on arrive aux déclarations de Nica Lassave, il prend des notes au crayon; il manifeste souvent par des signas son approbation ou son improdation; lors qu'il est question des opinions républicaines qu'on lui attribue, il fait un signe négatif. Du reste, on peut remarquer en lui une insurmontable impatience de repos; il se lève, se rassied, tourne la tête de toutes parts, et parsit essi dominé par une mobilité nerreuse qui ne lui permet pas de conserver long-temps la même attitude. Le grefine donne cuutie lecture de la liste des témoirs Les 'fémoirs à charge sont au nombre de cent et un. Il va consult roit à témoirs à charge sont au nombre de cent et un. Il va consult roit à témoirs à sein fem sin sur le minis .

tère public, à la requête de Fieschi et de Bescher, et trentedeux témoins à décharge out été assignés à la requête de Morey et Boireau.

La scance est suspendue à trois heures et demie. Plurieurs le MM, les pairs restent dans la salle, et s'approchent du hane des accusés. Fieschi, excide par le sentiment même de la curiosité qu'il inspire, parle au groupe qu'i l'environne avec véhiennec et avec une granule prodigilité de gestes; il s'espriue en italien, et dit qu'il saura mourir avec courage, et que ses co-accusés sout des liches.

A quatre houres, la cour rentre en séance. Fieschi est placé, cette fois, au miliou du banc des accusés.

## INTERROGATOIRE DE PIRSCHE

M. le président fait subir à l'iscelui l'interrogatoire suivant : D. Le 28 juillet dernier, e ante mili et une heure, au moment ols le roi, passant en rerue la garde nationale et les troupes de ligne, arrivait devant la front de la 8º légion, à peu près à la hauteur de la grille d'eutre du Jardin-Ture; o est-ce pas vous qui, placé derrière la islonsie d'une fenére du troisième clage de la maison portant sur le boulevard du Temple le nº 50, avez mis le leu à une machine dont l'explosion a tude ou blesse quarante personnes et mis en péril les jours du roi et ceux des princes, ses fils, qui l'entouraient.

R. Oui , monsieur.

Cette machine ne se composaite-lle pas d'un làtis en bois de chène de trois pieds et demi de hauteur, moaté sur quater chevrons à vis, et d'un certain nombre de canons de fusil fizés sur le bâtis à l'aide de deux bandes de fer, et reposant sur deux traverses rénéclées?

R. Oui , monsieur.

D. La plus haute de ces traverses, celle de derrière sur laquelle étalent posées les culasses des canons de fusil, ne pouvait-elle pas, au moyen de vis qui la retenaient, s'élever ou s'abaisser à volonté, selon la direction qu'on voulait imprimer à la machine de

R. Oui, monsieur.

D. La machine qui est devant vouset que je vous représente

n'est-elle pas celle qui a servi à l'excention du crime dont vons vous êtes déclaré l'auteur?

R. Oui, monsieur.

D. Combien y avait-il de canons de Iusil rangés en batterie sur cette machine?

R. Vingt-quatre.

D. Combien v avait-il de balles dans ces canons?

R. Il y avait quaire chevrotines, ileux balles entières et une compée en quaire.

D. N'y avait-il pas encore dans ces cauons d'antres projectiles?

R. Dans un des canons , il y avait deux vis à pen puis d'un pouce.

D. Une certaine quantité de poudre n'avaite-île pas été placée par vous sur la baire de fer horisontale qui assniettissait les culasses iles canons de fusil, ile manière à former une trainée d'une longueur égale à celle de cette bande de fer?

R. Oni, monsieur, pisque sur la lumière.

D. N'est-ce pas au moyen de cette trainée de poudre, et d'un tison qui a été trouvé dans votre chambre encore lumant et embrasé, que vous avez mis le feu à la machine?

R. Oui . monsieur.

D. Le feu a-t il été mis par vous au milieu ou à l'une des extrémités de la trainée de poudre dont je viens de vous parler?

R. Il a été mis par moi même au mitieu.

D Quelques-uns des canons de fusil que supportait la ma-

chine n'ont-ils pas crevés, et n'avez-vous pas été blessé trèsgrièvement par l'explosion de ces canons?

R. Oui, monsieur, j'ai été blessé à la main et a la tête.

D. Malgré cette blessure, n'avez-vous pas tenté de vous évader au moyen d'une double corde suspendue à la fenêtre ile votre cuisine?

R. Oui, monsieur.

D. Lorsque vous avez été arrété dans le cour intérieure de la maison nº 50, et conduit au poste ilu Châtean-d'Eau, ne vous a-t-on pas fonillé, et n'a-t-on pas saisi sur vous un fouet ou manche de hois armé de trois lamières de cuir tressé, garnies à leur extrémité de fortes balles de plomb, un cout an à plusieurs lames et un pen de pondre?

fi. Oui, monsieur.

D. Plustard, n'a-t-on pas trouvé au poste du Châteaud'Eau un poignard dont vous étiez porteur au monient de votre arresiation, et dont vous vous étiez furtivement débarrassé en le jetant sous le lit de camp du violou de ce noste?

R. Oui, monieur, Jai eu l'occasion de me servir du coutoan, mais je ne l'ai pas fuit. Comme j'étais au corps-de-gade un garde national vint par d'errière me trouver, et me donna nu comp de poing. Je fin saisi de ce comp je n'étais par homme à endurer des comp de poing. Je me rappelai que javais un poigoard; craignant d'ête teuté d'en faire usage, je jetai le couteau sous le lit de camp.

D. Ne portiez your pas habituellement ce poignard?

R. Oui, Monsieur.

D. Au moment où la force publique a pinétré dans votre appartement, dont la porte avait été par vous barrieadée, n'a-t-on pas di y trouver, entre autres objets, une sies au cissau, un vilebrequin, une forte baguette de fer, uu maillet qui portait les traces de coups donnés sur cette baguette, quelques balles et un canon de fuis qui n'avait pas de lumière?

R. Oui, Monsieur, il avait été fait par un fabricant de billards.

D. N'aviez-vous pas emprunté la seic et le maillet au sieur Paul . l'un des locataires de la maison?

R. Oui, monsieur, mais je ne me rappelle pas son nom.
D. N'est-ee pas au moyen de ce maillet et de cette baguette que les canons de fusil de la machine ont été-chargés?

R. Oui, monsieur, la veille au soir. Je n'étais pas seul pour cela, Morey était avec moi; j'introduisais la poudre avec les doigts; il donnait un coup avec le maillet, consuite nous faiséons descendre la charge avec la grande baguette de fer que vous avec là.

D. Les balles trouvées à votre domicile n'étaient-elles pas le reste des balles destinées à entrer dans vos canons de fusils et qui n'out pas été employées à cet usage?

R. Je ne sais si ce sont les mêmes; il devait en rester très

D. Je vous représente le fouet et le couteau saisis sur vous; les reconnaissez-yous?

- R. Oui, monsieur, c'est le même.
- D. Je vous représente le poignard trouvé sous le lit de camp du violon du poste du Château-d'Eau; les reconnaissez vous?
  - R. Tout cela a été à moi.
- D. Je vous représente la scie, le vilebrequin, la baguette de fer, le maillet les balles et le canon de fusil saisis ehez-vous; reconnaissez-vous ces différents objets?
  - R. Oui, monsieur.
- D. Je vnua représente les vêtemens que vous portiez au moment de votre arrestation ; les reconnaissez-vous?
  - R. Oui, monsieur, c'est cela même.
- D. Je vons représente également un portrait du duc de Bordeaux, ramassé au pied de votre machine; reconnaissez-vous ce portrait?
  - R. C'est lui-même.
- D. Comment et dans quelle intention vous l'étiez-vous procuré?
- R. Je l'avais acheté comme cela peu de temps auparavant. Il était évident qu'après cette circonstance le gouvernement auvait cherché à avoir sicela venait du parti de la république ou du parti de la dynastie légitime. J'ai fait cela de concert avec mes complices, qui m'ont même dit d'achet e de journaux royalistes pour les laisser dans la chambre ; ce que je ne fis not.
  - D. Où aviez vous acheté ce portrait?
  - R. Près de la place Victoire , dans une petite rue à droite.
- D. Étiez vous acul dans votre chambre, quand vons avez mis le feu à la machine?
  - R. Oui, monsieur.
- D. Il résulterait expendant de la déposition d'un témoin que quelques secondes avant l'explosion et au moment même où elle s'est fait entendre, il aurait aperçu dans votre chambre trois hommes dont il a décrit le costume, la taille et les diverses attitudes? Deux de ces hommen ont été signalés comme ayant des chapeaux gris et deux chapeaux de cette couleur paraissent avoir été trouvés cher vous. Ces deux chapeaux vous appartenaient-lis?
- R. Javais chez moi la veille, un chapcau noir lorsque Morey est venu pour charger les canons. Je suis sorti le soir avec un chapeau gris, parce qu'il faisait mauvais temps. En quittant

Morey, j'ai pris un cabriolet, puis je l'ai quitté pour aller chez Nina, rue Saint-Sébastien.

D. Ainsi depuis l'instant ou Morey est sorti de chez vous, la veille au soir, personne n'estentré chez vous que vous-même? R. Non, monsieur, il n'y a eu que moi.

D. Vous n'avez pas d'explications particulières que vous puissiez donner de la possession des deux chapeaux?

R. J'avais un chapeau noir et un chapeau gris, le premier a disparu lors de l'invasion faite chez moi lors de l'evénement. Il y a toujours dans ces circonstances-là, des personnes qui ne s'oublient jamais, elles m'ont enlevé mon chapeau neuf.

D. Il résulterait enoure de divers témoignages que deux hommes auraient été vus se glissant l'un après l'autre, le long de la double corde, au moyen de l'aquelle vous avez exasy de vous sauver, et s'entuyant par le petit toit qui longe le second étage de la maion p. 5a, et d'av ous vous éte élancé dans la cuisine du sieur Chimène! Avez-vous quelque connaissance de ce fait?

R. J'étais tout seul, il n'y avait personne que moi.

D. Eafin, il paraitrait qu'immédistement après la idéonation, plusieurs gens pâles, vivement émus, à figures décomposées se serient échappés dans la rue des Possés-du-Temple, par la maison n° 39, tandis que d'autres, se sauvant avec une égale précipitation, auraient escalad la cibitre d'un chantier de bois à brâler, situé dans la même direction! A vezvous quéque connisiance de ces faits?

R. Non, monsieur, j'étais si bien seul, qu'après que je suis descendu on a trouvé la porte barricadée; il a failu l'enfoncer pour entrer, la clé s'est trouvée à ma main lors de mon arrestation, ce qui prouvera à la justice que j'étais bien seul.

D. Ainsi vous persistez à déclarer qu'aucun de vos complices, si vous en avez, ne vous a ni aidé ni assisté dans ce dernier et terrible mouuent, à consommer le crime dont vous êtes appelé aujourd'bui à répondie devant la justice?

R. Je persiste à dire ce que j'ai dit , je suis entré à neuf heures et demie : j'étais seul.

D. Vous connaissez le nombre des personnes de tout rang, de tout sere, de tout âge que vous avez inmodées. Quelque affreuses qu'aient été les conséquences de votre crime, ne devait-il pas ayoir encore une portée plus funeste, lorsque vou

en avez arrêté la pensée; le roi sur le front duquel une balle a impi imé la trace de son passage, et les princes, ses fils, n'étaientils pas les victimes désignées à vos cours?

R. Je vous pric . M. le président, de répéter la questiou.

Le président répète la question, et ajoute: Vous voyez bieu que je vous demande si votre pensée avait été d'atteindre la personne du roi?

R. M. le président, j'ai dit la vérité, le vais la répéter encore. Depuis biendit us an que j'ai cherché à commettre le crime, je n'ai eu d'autre penvée, ainsi que mes complices, que de me défaire de la personne du roi. Dans la matinée du 8 juillet, ayant en face de moi M. Ladvocat, à qui j'ai en tent d'obligatiou, ma résolution a'est dirantie; matheurensement on a fait chaoger la 8 l'égion de place; alors je sais recrus à mon premier projet, je n'ai plus songé qu'à la lâcheté que je commettrais en maoquant de parole à mes complices.

D. Quel motif a pur vons porter à commettre un crime aussi attore? Si, comme tout le démontre, votre bras ne ést pas armée pour venger une isjure personnelle, la justice doit recherche sous quelles inspirations vous avez agi, si vous avez été égaré par votre propre fanatisme, on par des suggestious coupables, ou par l'apptide récompeoses qui vons auraientéel promises; volus availe de la fination de la vois décider à des attentate?

R. Je n'ai agi que pour moi et pour me venger d'une injustice. Je vous prie d'avoir indulgence pour mon laugage, parce que je ne connais pas la langue française ; j'ai besoin d'efforts pour me faire comprendre. J'étais un ancien soldat; ma vie antérieure vous sera exposée dans ma défense. J'ai été condamné en 1815 à la peine de mort; elle fut commuée; mais rentré en France, je fus mis à la disposition du gouvernement; on me traduisit pour un crime imaginaire devaut la cour d'assises de Draguignan. Ce fait, s'il cut été réel, n'aurait mérité que trois mois de prison, mais c'était un délit politique, on avait donoé la couleur la plus noire à l'affaire de Murato, et je fus envoyé ilans la prison d'Embrun. Avant obtenu ma liberte, je réclamai, après la révolution de 1830, du service comme coudamné politique. Plusieurs personnes me protégérent, sachapt que j'étais bonapartiste, car je n'ai jamais été ni carliste ni républicain. On me dénonça comme ayant trompé le gouvernement, on me demanda la pièce judiciaire constatant les motifs de ma condamnation. Il m'était impossible de produire une pareille nièce.

De fus reuvoyê, et me trouvai sans moyens d'existence, abandonné de plus par une femme avec laquelle j'avais vécu maritalement. Ne sachant plus que devenir, je me liai avec des hommes que jecroyais courageux et fermes; ils m'encouragèrent dans ma réolution, et me procuriérent les moyens de l'exécuter. C'est alors que je conças l'idée de cette machine e j'estais désespécé; je regrette ce que j'al fait, et pour l'expier, je suis prét à moutre à l'échaîaud. Si j'avais connu mes complices d'avainee, je ne me serais pas jeté d'ans cette entreprise; mes couquière us sont pas diagnes d'avoir un complice comme moi. Jeregrette mes victimes j'ai drià expliqué, et j'erpliquerai plus lard comment tout cels sets fait.

D. Appartenez vous à quelque société politique, à la société des Amis de l'Égalité, par exemple, on à celle des Droits de l'homme?

R. Non, monsieur, jamais.

D. Vous étiez au moins lié avec un grand nombre d'individus qui faissient partie de ces sociétés?

R. J'étais lié avec des personnes qui étaient liées avec la femme avec qui je vivais maritalement. Nous ne pouvions pasêtre d'accord ensemble. Ils disaient de utoi : e'est un bonapartiste, les autres étaient des républicaius.

D. N'avicz-vous pas des rapports fréquens avec des personnes qui, en toute o reasion, faisaient éclater leurs sentimens de liaine contre le roi, et qui montralent évidemment lenr inimité contre le gouvernement constitutionnel?

R. Je conunisais aussi des personnes qui nétaient nullement ennemies du gouverneuent. Croyer-rous donc que M. Ladvoest, que le respectable M. Baude soient des hommes ennemis du gouvernement, et qui travaillent à le renverser. Des témoirs out cherché à me trompre en disant des faussetés. Quand un homme est daus le malheur, tout le monde tombe sur lui. Jétais aussi protégé par M. Caunes, impreteur decaux de Paris, qui et aussi un homme fort estimable; jait toujours été cousidéré de nes chées; mais le malheureness-circonstances m'avaient privé de ces honorables protecteurs; j'éties réduit au désenoir. Voils de equi m'a pait faire l'attentait. D. Vous-même, après vous être montre partian outré de Napoléon, n'avez-vou pas, dans plusieurs circonstances, et devant un grand nombre de personnes, esprimé des opinions républicaines? Ne disiez-vous pas aux usus que la France était, lasse des rois, aux autres qu'il d'ir, avant it en de et que la ré-publique; qu'aux Etats-Unis, les enfans mêmes connaissalent leur cole, qu'en France en detait trop ignorant.

R. Tout cela, c'est des faussetés.

D. N'étiez-vous pas attaché en 1852, au journal la Révolution, en qualité de porteur, et ne vous désignait-on pas alors sous le nom du vétéran républicain?

R. Non, M. le président, le journal la Révolution ne faisait pas de la république; il faisait du napoléonisme, et je le déclare franchement, le serais encore dans les rangs des bonapartistes, ai le fils de Napoléon vivait.

D. N'area-rous pas été signalé, à la même époque, à l'autorième de l'activité de l'activité de l'activité de la personne, avec lesquelles vous éties alors en relation babituelle, cherchaient à nouer dans les régimens de la garnison de Paris, afin d'y propager l'esprit d'insurrection et de révolte qui venait de se maifester à l'arsacco?

R. Non M. le président, tout cela est une erreur.

D. Lorsque vous faisier partie de la compaguie des sous-officiers sédentaires, n'étiez-vous pas signalé comme professant ouvertement des opinions républicaines, et n'est-ce pas ce motif qui, indépendamment de vos absences fréquentes du rorps, a déterminé vos chefs à provoquer l'expédition de votre congé?

R. Non, M. Je président: d'après une ordonnance ou une loi, je ne sais pas laquelle, ma démission ne pourait mêtre envorée si elle n'était pas demandée. Je me suis retired u corps des vétérans parce que je l'ai demandé moi-même. Il m'en coûtait à moi qui n'avais pas encore quarante-un ans de tenir une place qui devait plutôt appareteir à de vieur militaires.

D. Ne disiez-vous pas souvent que des occupations mannelles étaint au-dessous d'un homme tel que vous, que vous ne souffrirez pas toujours, et qu'avant de mourir, vous feriez purler de vous?

R. C'est encore faux. Ce n'est pas à vous que j'adresse ce mot, mais à celui qui a fait cette déclaration. D. N'avez-vous pas également, dans diverses circonstances, manifesté une profonde ulcération contre l'état de la société, et n'avez-vous pas annoncé l'intention de faire uo mauvals coup si votre position ne changest pas?

R. Je n'ai dit cela à personne.

D. Précisez l'époque où vous est venue la première volonté de cet attentat?

R. Ma première pensée a été lorsque j'ai été chez Morey; nous avons parlé politique, il m'a donné l'idée de la mechine, car je ne pensais pas certes à commettre un attentat de la sorte.

D. N'est-ce pas à la fin de 1854 ou au commencement de 1855?

R. D'après les circonstances, cela doit avoir été à la fin de décembre 1854, ou dans les premiers jours du mois de jaovier suivant.

D. N'est-ce pas en effet à l'époque où, loin de s'améliorer, votre position est devenue plus mauraise par la suppression de votre emploi, et où vous avez été obligé, pour vous dérober aux pourroities de la justice, de chercher un asile d'un côté et de l'autre chez vou amis l'est-ce pas au commencement de l'année «1855 que remonte la première pensée de l'attentaté dont vous vous étar endu coupable."

R. Ca doit avoir été........... la funeste circonstance vers la fin de décembre 1831, ou vers les premiers jours de janvier 1835.

D. Cette pensée que rous avez mise à exécution le 28 juillet, est-ce vous qui l'avez conque le premier, ou bien vous a-t-elle été inspirée par une ou plusieurs personnes dont vous seriez devenu d'abord le complice et ensuite l'instrument?

R. Oui M. le président.

D. N'êtes-vous pas au moins l'inventeur et lefabricateur de la machine qui a servi à commettre l'attentat?

 Je ne l'avais pas inventée pour le malheureux attentat.

D. Si, comme le vous le prétendez, cette machinen était pas destinée par vous à l'usage auquel vous l'avez employée, qu'est-ce qui aurait cu l'idée de la faire servir à cet usage ?

R. Quand j'ai fait le modèle de cette machloe, je ne l'ai

pas fait dans l'intention de l'attentat. Je suis été soldat: non seulement pour apprendre l'exercice ou la théorie comme sous-officier, mais occupé de tactique militative, occupé à lexer des plans. Je pourrais parler des missions que j'ai remplies, J'en ai rempli une bien difficile en Sicile, dans le camp enneni. Quoique jeune je mén suis toujours tiré avec honneur.

Voilà comme je sis le plan de la machine. Je me dis un jour , si tu ctais daus une forteresse avec trois cents homines, et qu'une épidémie vînt t'e i culever la moitié, ne pourrais-tu pas te défendre avec peu de monde? J'ens alors l'idée de faire cette machine qui devait employer quatre-vingt-dix fusils rangés parétage. Je me dis : avec une pièce au milieu de cela, tu pourrais détruite tout un régiment avec bien neu de monde. Mon modèle était fait lorsque la femme de Morey vint me voir et dit : tiens , Morey, viens done voir ee que fait Fieschi. Je ne connaissais pas alors, mui, ce que cette femme avait dit. Morey vint alors, et me demanda ee que je faisais. Je lui dis : c'est une machine. J'en fis l'explication, en lui disant qu'elle aurait bien pu démolir Charles X et safamille. La machine était trop compliquée; elle était faite pour des fusils à pierre. Je compris qu'il faudrait l'arranger autrement, et trouver une autre manière de faire partir la machine que par les batteries. J'expliquai douc la machine à Morey, et il dit : ça pourrait bien servir à Louis-Philippe. Je ne dis rien; je n'avais pas moimême ectte idée. Il mit dans sa poche le modèle de la machine, et ne me dit même pas ce qu'il en voulait faire.

Deux ou trois jours se passèrent. J'étais poursuivi alors, j'étais sans ressource. Il me présenta à Pepin... Mais vous m'entendrez plus tai d'à-dessin. Je voindinai la snite.

- D. A quelle époque remontent vos premières relations rvec Morey?
  - R A 1851; à cette époque, j'étais rue de Buffon.
  - D. Piticz-vous avec lui dans des rapports d'intimité?
- R. Cétait une simple cunnaissance qui s'est inffermie par la suite. Il venzit souvent chez moi, f'allais quelque fois chez lui.
- D. Saviez-vons alors si Morey appartenait à des sociétés populaires?

- R. Je l'ai su en dernier lieu, long-temps après; un an, quinze mois après.
- D. Les opinious de Morey étaient douc bien exaltées, car il paraitrait que vous avez donné à M. Ladvocat des conseils salutaires à sa streté; vous bui avez signalé Morey comme étant l'un de ceux qui avait juré sa perte, et l'avez cugagé à se méfier de lui?
- R. Morey voyait des hommes qui étaient dans le parti républicain, sans qu'il pût en comprendre les principes, pas plus que moi, bien sur. Je ne coonais que la république de l'ancienne Rome. Celle d'ici, en 1789, a été funeste à la France. Ce n'est pas la république qui lui convient. Je la repousse de toute mon ame. l'entendais dire bien des choses à Morey sans qu'il sût bien au juste ce qu'il disait. J'étais vraiment l'homme dévoué à M. Ladvocat, sans me dire soo ami, ma nosition sociale ne me permettait pas de me mettre de pair avec lui. Mais en particulier je voyais eet homme toujours la main ouverte pour rendre service et faire plaisir. Moi, MM. les pairs, il me faut un maitre, voilà mon caractère, cependant, le mot de maitre me déplait. Enfin il me faut un homme duquel je puisse dire : c'est un ami entre quatre z yeux; alors voilà pourquoi j'avais exposé ma vie pour celle de M. Ladvocat. Je vois même qu'il a gardé le silence sur des choses qui prouvent que, s'il vit encore, il me le doit. Je suis satisfait au moins dans ce triste moment de lui avoir sauvé la vie.

D. Combien de temps êtes-vous resté ainsi caché chez Marey?

R. Deux mois.

D. Ne preniez vous pas à cette époque les noms d'Alexis et de Bescher?

R. Non, monsieur, il savait bien que j'étais Fieschi. Les ouvriers, les geus du quartier me connaissaient. Il était inutile de dire que j'étais Bescher, puisqu'on me connaissait pour Fieschi.

D. Pour quel motif aviez-vots choisi ces noms de préfirence à tout autre? Connaissier-rous le nomme Bescher? Vous étiez-vous rencontré avec lui chez Morey? Saviez-rous qu'il était de la Société des Droits de l'Homme, et qu'il avait été inculpé dans le procès d'avril?

R. Non, j'avais entendu sculement dire chez Morey qu'il

avait dié arrêté en juin et en avril ; j'avais entendu dire qu'il édait mélé à ces sociétés. Je ne me suis jamais mélé , moi, à ces sociétés, pour conspirer ; car, moi , je n'ai besoin de personne nour conspirer.

D. Quand vous avez été reçu chez Morey, vous étiez dans un grand ciat de détresse. Étiez vous dénué de tous moyens d'evidence?

R. Tout-à fait, monsieur le président.

D. Quelque temps après votre sortie de chez Morey, n'étesvous pas entré, sous le nom de Bescher, chez le sieur Lesage, fabricant de papiers points, avenue des Ormes, no. 1?

R. Oui.

D. A quelle époque êtes-vous entré chez Lesage?

R. Pour ne pas mentir, je ne puis désigner l'époque au juste.

D. Mais à peu près?

R. C'était vera le mois de février.

D. Oui est-ce qui vous y a fait entrer?

R. Morey m'avist procuré un livret. Il me dit que était le livret d'un de ses anis. Il me dit qu'au besoin il me procurerait un passeport. Bélas i je tenais à virre éloigné de la capitale. Jétais poursuiri. J'en étais à regarder tous les hommes dans la craitate qu'ils e me reconsusent. Jétais dénud é toutes resouvees, réduit à la chemise; car cette malheureuse fenume, dont j'aura' à parter, a vait donné mes chemises à d'antres. Je ne vous la nomme pas, ce serait blen inutile. Je suis moi-même forcé de la citer, bien que je ne voudrais plus en entendre parler.

D. Quelles sont les circonstances qui vous ent amené chez Lesage?

R. Morey a nu neveu qui est marchand de couleura pour les papiers peints. Il m'adressa chez Lesage pour me caser. Je fiche chez ce neven qui s'appelle Renaudin, et il me donna de l'ouvrage.

D. Savez-vous si Bescher a eu quelque part à la remise qui vous fut faite de son livret?

R. Je l'ignore.

D. A quelle époque avez - vous cessé de travailler chez Lésage?

R. Quand il y a eu chez lui commencement de gêne.

D. Qu'est devenu le livret que vous aviez montré à ce febricant en entreut chez lui? vous a-t-il été rendu par Le-

sage, ou a-t-il été gardé par lui?

R. Quand je sortis de chez Lessge, j'avais l'espoir d'y retourner. Je eroyais que ce n'était qu'un retard de travail, et je laissai mon livret, un pantalon, un tablier, et je erois une blouse...... Non, pas une blouse...... enfin d'autres affaires.

D. Vous dites que Morey, sur le vu de la machine, vous fit des ouvertures sur l'emploi qui pourrait être fait de cette machine; vous avez dit que cétait Morey, qui le premier avait en l'idée de la faire servir à un attentaic contre la personne du roi; vous comprenez toute la gravité de cette eccussion. Je vous invite à dire, de votre ame et conscience, sans passion comme sons réticence, si ce que vous avez dit est exact.

R. Oui, monsieur.

D. Lorsque Morey vous faisait les ouvertures dont vous venee de parler, sur le parti qu'il serait possibile de tirer de la machine dont vous lui aviet montré le dessin, n'expriment-il pas en même temps le regret de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à l'exécution du plan que déjà sans doute il avait conqu?

R. Moréy s'eu fut chez Pépin avec le modèle de cette machine. Certes il ne s'est pas laucé avec lui dès le prepaier abord s'est qu'ils se connaissaient depuis long-temps et qu'ils avaient ensemble fait partie de sociétés secrètes. Un rendezvous fut donné j'y allai. Nous définâmes, et dans ce déjènner nous causâmes tous les trois cusemble. Pépin était au courant. Morer l'avait mis au courant.

D. Morey, dans les conversations qu'il avait evec vous à cette époque, n'exprimait-il pas aussi le regret de n'avoir pas à sa disposition une somme cousidérable, dont il auvait eu heoin pour réaliser un autre projet auquel il avait d'abord songé et qu'il vous a réviellé par le consent de la confect qu'il vous a réviellé par le confect qu'il vous a réviellé par le confect qu'il vous a réviellé par le confect qu'il avait d'abord songé et qu'il vous a réviellé par le confect qu'il avait d'abord songé et qu'il vous a réviellé par le confect de la confect de la

R. Ah! oui, il me l'a dit, le projet; mais je lui ai dit que c'était une hyperbole, une chose tout-à-fait impossible. Il dit qu'il fallait se rendre dans une maison voisine de la chamhre des députés; qu'il fallait ensuite loure la maison la plus pole, la niur voilene, la miner nar-dessous, et un moment de l'ou-



vertute des chambres, quand le roi et les princes y scriient, la filire satter en l'air par une mine. Je dit que la chose n'était pas possible, qu'il faudrait pour cela hion des choses : levre d'abord le plan en dehors, puis aller cusuite jusque dessous la chambre. Il prétendait lini que était chose bien facile; moi je me voyais plus de conanissance que lui; et puis il manquait d'argent; et quand on n'a pas d'argeot, on ne va pas vite en affaires.

D. Morey ne se vantait-il pas souveot de son talent pour tirer un coup de fusil? Ne vous a-t-il pas dit que si le roi se trouvait au bont de son fusil, il ne le manguerait pas?

R. Je conçois qu'il en fût bien capable, car c'est l'homme le plus adroit des environs.

D. Vous n'avez répondu qu'à une partie de ma question; at-il dit positivement que si le roi était au bont de son fusil il pe le manquerait pas?

R. Oni, monsieur.

D. Quelques jours après les premiers entretiens que vous avez cus avec Morey, au sujet ile votre machiue, relui-ci ne vous conduisit-il pas chez une porsonne qui devait vous procurer de l'ouvrage, et qui, en effet, promit de s'occuper de vous?

R. Oui, monsieur.

D. Quel est le nom de cette personne? n'avez vous pas dit que c'était Pepin?

R. Oui, monsicur.

D. Morey vous a t-il présenté à Pepiu sons le nom de Bescher, on sous votre véritable nom?

R. La première fois que j'allai chez Pepin, j'avais sur mo les pièces que j'avais reçues de la commission qui m'étaient adressées pour toucher 45 f par mois, et mon congé de l'armée d'Italie. Pepin vit que je n'appelais Fieschi. Il paraît que Penin connaissait Bescher.

D. Morey ue vous dit-il pas, au hout d'un peu le temps, qu'il avait fait voir à Pepin le dessin que vons lui a viez donné; que celui-ci en avait dé frès frappé, et que si vous vonliez vois ilécider à faire une machine sur ce plan, Pepin ferait les avanress nécessaires.

R. Oni, monsieur.

D. Après que Morey vous ent fait eette confidence, ne vous dit-il pas que Pepin demandait à vous voir; et ne vous menat-il pas, en effet, déjeuner chez Pepin?

R. Oui, monsieur.

D. Pepin ne vous demanda-t-il pas alors un modèle en bois e la machine dout Morey lui avait montré le dessin?

R. Oui, monsieur,

D. A quelle époque fit-on cette demande? était-ce longtemps après la première visite?

R. Cétait quelques jours après : il dit qu'il ne s'entendat pas au dessin.

D. Avez-vous en effet construit ce modèle?

R. Oui, monsieur.

D. Où l'avez-vous construit?

R. Comme javais travaillé chez Lesage, je logeais chez Renaudin, dont le portier était un menuisier. Je priai le meuuisier, un dimanehe, de me laisser faire un modèle dans son atelier. Il me confia ses outils, et je construisis le modèle en onestion.

D. L'avez-vous montré à Pepin?

R Je lui montrai comment il fallait s'eu servir, et comment il pouvait se mooter et se descendre à volonté.

D. Pepin garda t il ce modèle?

R. Oui, il le garda, et le mit dans un endroit on je ne le retrouvai pas quelque temps après.

D. Dans quel endroit le mit-il?

R. Il le plaça dans une table de nuit.

D. Lorsque ec modèle fut montré à Pepin, ne fut-il pas question de la somme nécessaire pour l'exécuter en grand, pour réaliser la machine?

R. La question fut soumine en effet; elle fut traitée en préseuce de nous trois. Pepin demandait ce que cela pouvait conter au juste. Alors, avec mon saog-froid ordinaire, je pris la plume, et je fis le calcul. Je dis que ça pouvait monter tout an plus à 500 fr. en comprenant tout le loyer, les autres dépenses, le mobilier pour ruoi, e'est à dire un mauvais grabat pour reposer, etc. Pepin répondit: Pour 500 fr., uous n'arrêterous pas notre afaire.

Ils combinèrent de partager les frais, Quant à moi, je ne

voulais pes entrer dans ce compte, car je n'avais pas cent sons à mon service. D. Pouvez-vous vous rappeler d'une manière un peu précise

le jour où vous avez présenté le modèle à Pepin? R. Ouinze jours environ après le dessin.

D. Ouand la pensée de l'attentat fut-elle formée? Ouand le iour fut-il arrêté?

B. Il fut d'abord fixé au 101 mai, jour de la fête du roi.

D. Aussitöt que la résolution du crime ent été prise par vous, ne vous occupătes-vous pas, de concert avec Pepin et Morey, de chercher un logement favorable à l'execution de vos projets?

R. Oui, monsieur,

D. Ne vites-vous pas, à cet effet, un logement situé boulevard des Filles-du-Calvaire, après la rue de ce nom, en allant vers la Bastille?

R. Oni, monsieur, c'est Morey qui l'avait choisi, et ie lui dis, après l'avoir vu, que ce logement ne convenait pas. Ce fat moi qui me mis à chercher. J'allai pour cela de la rue de la Paix à la place de la Bastille. Eufin ce fut moi qui, après de longues recherches, ai trouvé celui où a été commis le malheureux altentat. Je dis à Morey et à Penin que l'avais trouvé un endroit propiee.

D. Quand yous eûtes trouvé cet appartement, n'en prévintes-vous pas Pepin et Morey, afin qu'ils vinssent le vois? Morey n'y alia-t-il pas, en effet, et n'approuva-t il pas le choix que vous aviez fait?

R. Oui, monsieur.

D. Morey ne se fit-il pas alors passer pour votre oucle, et ne se portait-il pas votre répondant lorsque vous arrêtates cet appartement?

R. Oui, ce fut lui qui me remit cent sous pour paver les arrhes de la maison qui nous convensit parfaitement. Dans une plaine on pout tont dire sans crainte d'être entendu. Il ne faut pas s'exposer à parler dans une rue étroite si on ne veut pas être entendu par les amateurs de la police.

D. Sous quel nom cet appartement a-t-il été loué par yous?

B. Sous le nom de Gérard. Je fus mon prêtre : je me baptisai moi-même. (Légère hilavité.)

D. Quel a été le prix de location ?

R. 530 fr., plus le sou pour livre pour le portier.

D. Après avoir donné cent sous d'arrhes, au moment de la location, n'avez-vous pas offert de payer et n'avez-vous pas én effet payé d'avance un demi-terme de loyer, pour la somme de 37 fr. 50 cent.?

R. Comme je ne mettais pas beaucoup de meubles dans

l'appartement, le pavai le demi-terme.

D. A quelle époque avez-vous occupé le logement que vous aviez loué boulevard du Temple . nº 50?

R. Je l'ai occupé quelques jours avant le terme : l'appartement était vacant.

D. Dans l'intervalle qui s'est écoulé entre votre sortie de chez Morey, et votre entrée dans le logement du boulevard du Temple, nº 50; n'avez - vous pas couché tantôt chez Renaudin, le neveu de Morey, tantôt chez Pépin?

R. Je logeais chez Renaudin, neveu de Morey. Mais madame Renandin avait l'air de faire la mine : Pépin me dit : Veuez passer quelques jours ici jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans le logement que nous avons arrêté. Je couchai chez Pepin une huitaine de jours.

D. N'est-ce pas de cette époque que datent la fréquence de vos habitudes et l'intimité de votre liaison avec Pepin? N'est-ce pas également à partir de cette époque que Pepin vous permit de prendre chez lui, à crédit, les ménues fournitures dont vous pouviez avoir besoin pour votre consommation habituelle et journalière?

R. Je travaillais, je gagnais ma vie, bien que je fusse sur le point de commettre un pareil attentat. Je passerai aux year du monde pour un grand criminel et non pour un assassin; ce titre d'assassin ne m'est pas du. L'assassin est celui qui tue pour avoir de l'argent; le suis, moi, un grand criminel, un grand coupable. Je me dis, je ne reçois rien de personne, on ne dira toujours pas que je suis un sicaire. Je prenais ebez Pepin des marchandises, mais je les payais : c'était du sucre, des bêtises. En résultat, je pris chez lui peur une vingtaine de francs, compris cent sous qu'il me Dréta.

D. L'intimité qui paraît avoir régné dès lors dans vos rapports avec Pepin, ne vous a telle pas mis à même de recueillir de sa bouche même l'aveu de ses relations avec me grand nombre de sociétés secrètes, et avec des hommes connus par leur fanatisme républicain?

R. Oui, monsieur.

D. Que savez-vous à cet égar 1?

- R. Jé sais que Pepin disatt qu'il avait (ait partic de la société des Droits de l'homme. Il disait qu'il connaissait plus de quarante sociétés populaires, suss désigner aucun nom. Il disait qu'il connaissait particulièrement Cavaignac et Guinard, qui alors étaient détenus à Sainte-Pélagie. Il avait une permission pour aller les voir.
  - D. Cette permission était-elle sous son nom?
- R. Non, il m'a dit qu'il n'aurait pas osé la demander sous son nom.
- D. Pepin ne vous a-t-il pas fait quelque confidence relativement aux événemens d'avril ?
- R. Oui, parlant des affaires de révolution, car c'était son habitude, ou de Wasterlos et de Wagram, il dianti: En avri si les chérs de section no t'étaient pas survés, la révolution servit faite, tout était arrangé; nous aurions formé un conseil manicipal dont Guinard devait être le chet et dout je derais faire partie. Mais il ne me dit pas qu'il côt tiré, ou qu'il côt ét aut barricades, car il craint même d'allumer de la poudre.
- D. Pepin ne vous fit-il pas confidence que lors du procès d'avril il aurait colporté, dans sou quartier, des modèles de protestations rédigées au nom des gardes nationaux, contre le service qu'on leur faisait faire à la chambre des pairs?
- R. Oui, il me dit que si je connaissais quelqu'un dans mon quartier, je les fisse signer pour que le nombre fût plus grand; mais je ne connaissais personne. Cette protestation fut imprimée, je l'ai vue imprimée et siguée de quelques uoms que je ne me rappelle pas.
- D. Vous aviez cependant dans le faubourg, où vous demeuriez, un ami intime nommé Viel?
  - R. Oui; mais il n'était pas garde national.
- D. Ne lisiez-vous pas souvent les journaux chez Pepin? Quels étaient ces journaux?
- R. Avant d'allerà mon travail, je passais souvent chez lui; j'y trouvais le Réformateur, et je le lisais, ou lui-ınême me lisait le passage qui lui convenait.

- D. Ne vous faisait-il pas remarquer les passages d'un caractère grave contre le gouvernement?
  - R. Oui.
- D. N'a-t-il pas tenu, à cette époque, un propos extrêmement remarquable sur les gens qui hasardaient leur vie ou leur liberté pour très-peu de chose?
- R. Il me dit un jour, malgré que notre affaire était convenue et qu'on travaillait après cela: Il y a tant d'hommes qui se font condamner à perpétuité pour un billet de 1,000 fr., et on ne trouvera pas un homme qui tirera un coup de fusil à Louis-Philippe et nous débarrassera d'un pareil monstre, pour vous dire le mot.
- D. Vous souvenez-vous d'un propos à peu près semblable que Pepin vous anrait teun, à l'occasion d'un procès par lui perdu devant le tribunal ile commerce?
- R. Oni, me parlant de ses affaires commerciales, il me dit qu'il avait un procès et qu'il était sûr de le pedre, parce que tont le monde m'en veut. Je le rencontrai sur le houlerard le jour même où son procès avait de' juge, il me dit! Vou me voyez bien en colère, ces brigantis-là m'out fait perdre mon procès; ils finiront par me ruiner. Ne viendra-t-il pas une révolution pour détruire toute ette causille?
  - D. Pepin, à ce sujet, ne parla-t-il pas d'un général.
- R. Oui, il me parla, sans le nommer, d'un général qui lui avait dit: « N'y aura-t-il pas un N. de D... qui nous débarrassera de Louis-Philippe? »
  - D. Avez-vous su le nom de ce général?
    - R. Non, monsieur.
  - D. Vers la fin ilu mois de mars, n'avez-vous pas assisté chez Pepiu à un diner auquet se trouvaient Morey et quelques autres personnes plus marquantes?
    - R. Oui, monsieur.
    - D Pourriez-vous dire quelles étaient ces personnes?
- R. Cétait Recurt, que je ne comaissais pas. Cest après qu'il fut sorti que la femme de Pepin me dit que c'était Recurt, aceusé d'avril, qui était dans une maison de santé. Il y avait ensuite Morcy, uu avocat que je connais de vue seulement, un député, président d'uu tribuaul en Bretagne.
- D. Yous rappulez vous les conversations qui ont eu lien à se diner?

R. Oui, monsieur.

D. Sur quoi ont-elles principalement roulé?

R. Ce fut Recent qui parta presque tout le temps du procis d'avril. Morey parta chase avec le président; mais la fin du diner finit par ces mots: Si une maladie venuit à emlevre le roi, que ferion-nous? Le député répondit : Le roi est most, vive le roi! Mais, dit Pepin, si tous les princes passient? Le député répondit : laissons bouillir le monton. Ces mots furent prononcés loraçion était prét à quitter la table

D. Ne vous étes-vous pas trouvé un jour chez Pepin en nième temps qu'un individu qui était en relation d'affaires avec lui, et qui, à sa recommandation, cut un moment la pensée de vous employer à des nivellemens d'eau?

R. Oui, monsieur.

D. Vous rappelez-vous le nom de cet individu?

R. Cétait un monsieur de Larny, un ami de Pepin.

D. Vous ne savez pas le nom de ce personnage?

R. Si, monsieur; il s'appelle M. Collet.

D. Vers le milieu du mois d'avril, ne vous êtes-vous pas encore trouvé chez Pepin avec un personnage dont la présence vous causa quelque surprise, en raison du nom de ce personnage et des opinions que vous lui supposiez?

R. Avant de me trouver en présence de ce monsieur , auquel je ne fus pas présenté . l'epin me dit qu'il attendait le prince de Rohan qui était déjà venu pour le voir et ne l'avait pas trouvé. Le lendemain, je n'avais pas d'ouvrage, j'allai chez Pepin au moment où le prince entra descendant d'une voiture; je sortis du comptoir de Pepin et je montai à sa chambre; ils causerent ensemble : Pepin monta un instant et me dit que le prince habitait la Suisse. J'avais un ami en Suisse, c'était le comte Gustave de Damas, Malgré que j'avais ce projet j'aurais voulu trouver un moven de m'en alter avant de commettre un parcil attentat, n'avant pas surtout de haine contre le roi. Je demandai à Pepin si le prince voudrait se charger d'une lettre pour M. de Damas. Pepin me dit : Faites toujours la lettre. Je fis la lettre, et comme je ne sais pas écrire en français, Pepin me la corrigea. Je racontais au comte de Damas que j'étais poursuivi et que ic serais peut-être réduit à aller le joindre-Pepin avant de proposer ma lettre, demanda au prince de Rohan s'il connaissait le général Damas. Le prince lui répoudit : Je le coussie, mais uous ne nous voyons pas, parce qu'il a été assez adroit de faire de la biographie, et qu'il a été assez adroit de fosiiller dans toutes les familles. Il est cousin de Louis-Philippe et était son ami ; mais quand il l'a vu a spirer au trône, ¡ li via plus été que son cousin, ¡ li a's plus été on ami. Voils tout ce que je puis dire de la visite de M. le prince de Rohan chez Pepin.

D. Pepin vous prétait-il des livres?

R. Il m'a prêté une brochure faite au sujet des affaires de juin , il m'a prêté aussi la Jérusalem délivrée, que je lui ai rondue tout de suite , parce que je l'avais lue en Italie.

D. Ne vous aurait-il pas prêté, un jour, les œuvres de Saint-Just, que la fille Lassave a vues chez vous?

R. Oui, monsieur.

D. Je vous représente un volume du Traité des Devoirs, de Cicérou, qui a été saisi chez Pepin. Le reconnaissez vous comme ayant été prêté par vous à Pepin?

R. Oui, monsieur.

D. Si, comme vous le dites, vous citez intimement lié avec Pepin, vous avez du connaître ses labitudes, son train de vie, le nombre, le sexe, l'âge de ses domestiques: pourriez-vous donner quelques détails à cet égard?

R. In n me mélais pas de sea afinires lomestiques. Mais je suis observateur; et quoique je n'aie que quarante ans pour l'ège j'en ai peut-être soizante pour l'expérience. J'ai vu veri cher Peplo des hommes surquels il fisiait la bouche gracieuxe, qu'il appelait mon brave; non brave eitopen; une fois qu'ils avaient tourné le dos, ce n'était pas cela. Quand j'ai vu ces manières, j'ai été fisché d'avoir engage ma perole ; cur ma parole une fibis l'ebbée, rien a em y fernit manquer.

D, Je vous ai demandé le nombre de domestiques ou d'employes de Pepin?

R. Il avait trois garçons et une bonne qui depuis long-temps est chez lui. Le plus jeune des trois garçons est son neveu.

D. N'a-t-il pas un établissement à quelque distance de là?

R. Oui, rue de Berey, et il a un quatrième garçon. Il y en a un qui a soin du cheval, les autres ne s'occupent que de la boutique.

D. Vous connaissez parfaitement la maison de Pepin, sa dis-

tribution, vous y avez couché? Pouvez-vous donner une description de ectte maison?

- R. Pen ai donné une déclaration, je ne sais pas si on l'a trouvée exacte.
- D. Vous persistez dans la déclaration que vous avez faite dans vos interrogatoires sur l'intérieur de cette maison?

  R. Oui, monsieur.
- D. Les détails que vous avez donnes précédemment, prouvent qu'en effet vos relations avec Pepin étaient fort intimes; nais ne pourriez vous pas, en outre, eiler quelques personne<sup>5</sup> dont le témoirnage viendreit à l'appui de vos déclarations?
- B. Si les garçoos no veulent pas fe dive, il y a les comuissionnaires qui sont à sa porte qui savaient que j'allai chez Perpin tous les matins à six heures, avant d'aller à mon travait, et qui ime voyaient sortir de chez lui, lorique j'y couchais, lls m'y ont vu aussi souvert enterle le soir, lorsque je revensis de non travail. Il y a, an surplins, une demoiselle qui cousit chez Pepin, qui demoure dans la maion comme locatire. J'ai mangé avec elle à in table de Pepin; car c'est une dette de cœur que j'ai contractée, sois avec Pepin, soit avec Morey, je suis obligé de le div.
- D. Decle, que vous fréquentiez dans le faubourg Saint-Antoine, était-il dans le cas de counaitre vos relations avec Pepin?
- Ř. Il savait que jy allais souvent, mais Pepin mi avait recommandé de ne pas dire au personnes qui le connaissaient que j'allais ches lui. J'allais ches Decle, parce qu'il a servi d'intermédiaire entre moi et cette malheureuse femme qui a causé ma perte. Quand je sorbais de ches Decle, il m'accompaguait à peu près à cent cinquante pas de la porte; je rentrais ches Pepin et lui éra allait.
- D. Les commissionnaires qui étaient à la porte de Pepin vous rendaient-ils des services particuliers.
- R. Ils me décrottaient mes souliers , et il y en avait un auquel j'aimais mieux donner deux sons plutôt qu'un sou à l'autre
- D. Un de ces commissionnaires-là vous aurait-il vu manger à la table de Pepin.
- R. Une scule fois, autant que je puis me le rappeler, il m'a trouvé à table, mais il savait que t'y mangeais. Pepin,

sans savoir ma position, me disait : « Mon brave (sans savoir si j'étais brave), il faut manger la soupe avec moi. » Il aurait mieux valu que je susse lache que d'avoir été brave.

D. Pepin à qui vous aviez été présenté par Morey sous votre véritable nom, savait-il que vous étiez comm chez Lesage sous le nom de Bescher, et sous celni de Gérard au boulevart du Temple?

R. Oui; et lorsque j'étais chez Pepin il avait pris l'habitude de m'appeler Bescher, mais il ne prononçait jamais le nom de Bescher sans sourire; il savait que j'étais Fieschi.

D. Pepin savait-il que vous preniez quelquefois le nom d'Alexis?

R. Je vais m'expliquer sur ce fait. Je travaillais chez M. Pérève pour un plan. Il me donnait quelquefois 5 fr., et quelquefois 10 fr. ; et il me dit : « Si vons avez besoin de quelques effets your irez chez mon tailleur et chez mon cordonnier. " Comme i'étais dépourvu de tout, l'acceptai, parce que le travail que je faisais en valait bien la peine. J'allai chez le tailleur. il me demanda mon nom; mais réfléchissant que l'étais poursuivi, et que la police pe plaisante pas, le lui dis au hasard le nom d'Alexis, ie ne donnal pas mon adresse au boulevart du Temple, et je demandaj au tailleur deme faire porter les effets qu'il devait me faire chez Pepin. J'allai chez Pepin; je dis a madame Penin : si on apporte des souliers, des pantalons, un gilet . et qu'on vous demande Alexis , vons direz que c'est ici. La fenime de Pepin attacha ce nom d'Alexis ilans le comptoir avec une épingle, et lorsque le tailleur vint, madame Pepin recut les vêtemens qu'il m'avait faits, et remit, comme le l'avais recommandé, 20 sous pour le garcon. J'ai pris le nom d'Alexia cette seule fois

D. Yous avez dit, il y a quolque temps, que le jour qui d'abord avait èté fixé pour l'exécution de l'attentat concerté entre vous, Pepin et Morey, était celui de la fête du roi, c'est-dire le '1' mai. Ne vous occupites-vous par en conséquence tans le courant du mois d'avril, des préparails indispensables, et notamment de l'aclat du bois nécessaire à la confection de la machine?

R. Javais jugé qu'il ne fallait pas long-temps pour faire la machine. Pepin lui-même me dit: Nous serons avertis une quinzaine de jours d'avance. Quant aux fusils je sais où tes prendre. Ii ne m'avait pas encore dit que c'était par l'intermédiairo. de Cavaignac qu'il devait avoir ces fusils. On sut que la revue n'aurait pas lieu le 1° mai , je dis alors : « C'est bien sûr que le mois de juillet arrivera. » (Sensation.)

le mois de fluitet arrivera. "Generadoi.")
Nous edime dono tout le temp de faire la maohine. Pepiu me dit alors qu'il avait écrit à Cavaignac, et qu'il fallait qu'il lui reodit raison. Mon opinion a toujours été que Pepin avait communiqué à Cavaignac et aux autres accusés d'avril qu'un nareil attentat devait avoir lieu.

Cavaignae préféra de garder les fusils pour lui-même; alors je dis à Pepin : « Si Cavaignoe ne vou donne pas les fusils, » Il me demanda comment je m'en procurerais, je lui répondis que j'en achiterais deut d'un oblé, deut de l'aute, et que nous infinitos par faire la somme. Je treuvai à me les procurer tous su même endroit; Pepin me dit encore qu'il avait écrit à Cavaignae, et comme je lui demandais comment il avait océ écrire une lettre pareille, il me dit: Je lui ai demandé 25 francs, et il sait ce que cela veut dire. Voils les chores comme elles se sontpassées.

D. N'avez-rous pas acluété, dans les derniers jours d'avril, cher le sieur Poncheux, marchand de hois, quai de la [Rapde, n. 17, quatre chevrons en chêne, épais de deux pouces à peu près, et une membrare en bois de hêtre, de treis pouces d'enisseur, sir pouces de largeur et huit jeds de longueur?

R. Jene vous ai pas dit que j'ai fait l'achat du bois dans le mois de mai, je l'avais fait auparavant, ce n'étaient que les canons que je ne savais où prendre.

D. C'était sur le bois et nun sur les causos que je vous avais interrogé. Vous avez répondu sur les causes par anticipation. Etiez-vous seul lorsque vous avez acheté le bois?

R. Non, j'étais avec Pepin.

D. Quel costume portait Pepin ce jour-là, et comment étiezyous habillé vous-même?

R. Il avait une blouse grise qui, à force d'être blanchie, était decenue couleur de cendre très-c'aire; il avait une casquette de crin. Quant à moi, je portais le même habit bleu que le jour funeste.

D. Comhieu ayez-vous acheté les chevrons, le bois et la mentbrure?

R. Pepin m'a remis 15 fr. sans que personne du chantier



ait pu s'en apercevoir. La membrure était en liêtre, les chevrons étaient en chênc, on m's rendu 50 on 52 sous nuc i'ai donnés an commissionuaire

- D. En quelle monnaie avez-vous prêté cette somme?
- R. En trois pièces de cinq francs, J'avais oublié la monnaie: Penin m'en fit apercevoir, et me dit d'aller la redemander.
  - D. Est ce Penin qui vous avait donné ces quinze francs?
    - R. Oui. monsieur.
  - D. Par uni avez-vous fait apporter le bois?
- R. Je le mis de côté, j'allai à la place de la Bastille, à l'endroit où se mettent des commissionnaires. Tout le monde connaît la probité de ces commissionnaires. Je donnai la facture à l'un d'eux, qui la présenta au marchand, lequel n'hésita point à lui remettre le bois. J'allai à la barrière du Trône, l'attendis que le commissionnaire arrivat. Des qu'il fut arrivé, je pris le bois et le mis à la cour de M. Lesage, sans lui dire ce que i'en voulais laire. Je travaillais alors chez lui.
  - D. Le bois est-il resté long-temps dans cette cour?
  - R. Il y passa au moins le mois de mai, C'est, je crois, vers la fin de mai ouc je me décidaj à le faire travailler.
  - D. Par qui avez-vous fait conlectionner ce bois?
- R. Par un menuisier de la rue Montreuil , nº 40 et quelques. Ce menuisier s'appelle Josserand. .
  - D. Combien a coûté la facon des bois ?
  - R. Six france.
  - D. Qui est ce qui vous a donné l'argent pour payer?
- R. Pépin. Je payai ensuite un canon, car les ouvriers ne se quittent pas sans boire un canon. Moi , je fais comme je veux, je bois ou ne bois pas : je paie tout de même. .
- D. Le menuisier a t-il travaillé la totflité du bois?
- R. Non, Je laissai chez M. Lesage la membrure de bois d'hêtre. Le menujsier n'a travaillé que les quatre chevrons.
  - D. Qu'avez-vous fait de la membrure?
- R Je l'ai laissée chez M. Lesage. Je ne m'en suis servi que plus tard. Lorsque ce hois a été travaillé par Josserand, on l'ayez-vous

transporté? R. Chez moi, boulevard du Temple,

- D. Tout à la fois ou pièce à pièce?

- R. Pièce à pièce, pour n'exciter les soupçons de personne.
- D. Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de la membrure?

  R. Parce que le bois d'hêtre était vert. Pepin avait voulu
- que je l'achète, il ne me convenait pas. En effet, il s'était fendu, on ne pouvait plus le faire servir à la traverse de derrière sur hamelle devait reposer la culasse des fusils.
  - D. Comment l'avez-vous remplacé?
- R. Je rencontrai un autre monsicur que je connaissais depuis long temps et j'allai chez lui.
- D. Avez vous acheté chez lui une pièce de bois pour remplacer cette membrure?
  - R. Je fis couper une pière , ça m'a coûté quarante sous.
- D. Comment l'avez-vous payée?
  R. Avec l'argent qui me restait. J'avais dit à Pepin que
- la façon des quatre cherrons me coûterait 6 fr. Pepin m'en avait remis dix; comme il me restait /, fr. je ne réclamai pas ces quarante sous.
- D. Yous avez dit que Pepin vons avait promis d'abord de vous procurer des fusils, que c'était par Cavaignac que vous deviez les avoir, et que cependant ne vous les ayant pas procurés par ce moyen, yous avez cherchel à acheter des canons. Persistez-vous dans cette déclaration?
  - R. Ou
- D. Votre entreprise a été évidenment retardée par la eirconstance qu'il n'y a pas en de revue an mois de mai. Cela a-til ralenti vos relations avec Pepiu?
- R. Ce que je voyais de la conduite de Pepin les a ralenties, Je ne suis pas un homme d'urgent, è quoique je ne sois pas d'fificile ni gournand de bons mets, je ne voyais pas saus peine qu'il ne m'offrit qu'un morcean de pain à sa table. Ensuite je le voyais toqiours se plaindre de ses prétaculus sercifices, se plaindre même de ses amis; je me suis alors dérobé à ser relations, Je devais aller en Pologue avec un de mes amis; je n'ess pas les moyens. Je ne fus pas content non plus de la trainée de poudre. Cependant, je erus devoir être esclare de la panole que je lui avais dounée.
- D. Cependant vous avez toujours continué de prendre chez Pepin de petits objets dont vous aviez besoin.
  - R. Oni, monsieur.

D. Morey n'a pas cesse de Yous faire des visites au boulevart du Temple?

R. Il y est venu sept à huit fois.

D. A.t-il pris la qualité de votre oncle?

R. Oui, monsieur le président. Je disais souvent à la portière que si mon oncle arrivait, que j'étais à tel ou tel endroit, ou que je sersis entré à telle ou telle leure. Je presais ces précautions pour ne pas compromettre le projet que nous avions formé, parce que quand je me mêle d'une affaire, je tâche de la faire révusir.

La Parsident. L'audience est remise à demain.

(Il est six beures moins un quart.)

## AUDIRMOR DU 21 JANVIER 1836.

Sommanne. — Suite et fin de l'interrogatoire de Fieschi. — Interrogatoire de Morey.

Les accusés sont amenés à midi et demi.

A une heure moins vingt minutes, la cour entre en au-

Le greffier en chef fait l'appel nominal de MM. les pairs. Le président reprend l'interrogatoire de l'accusé Fieschi.

Le président reprénd i interrogatoire de l'accuse Présent.

Ne receviez-vous pas assez fréquemment, au boulevard du Temple, les visites de trois femmea que vous appeliez 200 bonnes amises, et dont le signalement a été donné par les lia-

bitans de la maison? Quelles étaient ces trois femmes?

R. Il n'y en avait qu'une qui était ma bonne amie, les deux autres étaint arrivées depuis reudeque temps de Lyon. L'une était une connaissance du frère de la petite Nina; elle avait apporté une lettre à celle-ci; son frère la chargait de procurre une place à cette jeune fille- Je me suis occupé de lui chercher un emploi. Elle est venue devou ou truis fois chet moi, mais nou pas à titre de maîtresse. Je lui fits utille, je lui procurai un pas à titre de maîtresse. Je lui fits utille, je lui procurai un

logement, et je lui prétai 100 2018, quoique je n'eusse pas beaucoup d'argent.

La seconde était la mattresse d'un de mes intimes amis, qui me l'avait recommandée à son lit de mort; je la retirai chez moi, elle partages mon logement, mais je la respectai, pour noi elle fut toulours un homme: je pouvait dire à mon ami: Tu m'as confié no dépôt sacré, ma raison lut plus forte que mes naxions.

Je m'occupai aussi de placer cette jeune fille chez une lingère, on elle goguait sa vie. Quant à Nina, elle était ma maitresse, c'était une enfant que j'avais élevée et à qui j'avais donné mes principes, quoique moi-même j'aie besoin d'en recevoir.

Voilà tout ce que je puis dire relativement à ces trois fenimes. Je n'avais qu'une maîtresse : avec une femine on en a moitié trop.

- D. Ne parliez vous pas souvent devant ces femmes de vos opinions politiques?
- R. Comment voulez-vous qu'on cause avec des femmes de politique? elles n'y entendent rien.
- D. Vous venez de direque votre intimité était beaucoup plus grande avec une de ces personnes. Cette intimité ne vous avaitelle pas mis dans le cas de lui révéler vos projets?

R. Non, Mousieur.

- D. La fille Lassave ne connaissait-elle pas au moins vos rapports avec Pepin?
- R. Elle savait que je connaissais Pepin particulurement; je lui disais que Pepin était un de mes amis, que j'avais chez lui un crédit ouvert pour de petites bétises. Je prenais chez lul ce que j'avais besoin, en le payant tôt ou tard.
- D. Ne lui avice vous pas dit, dès le mois d'avril, à une époque où déjà, sans doute, vous étiez préoccupé de l'attentat dont l'erécution avait été fisée au 1° mai, que s'il vous arrivait malheur, l'épicier Pepin, votre ami butime, aurait soin d'elle et ne la laisserait manquer de rien.
- R. Oui, non subment dans la crainte que l'attentat fitt ma perte, comme il l'a été, mais surfout parce que j'avais envie de n'en aller au lointain. N'ayant pas le moyen d'amener Nina avec moi, je lui dissis : « Si un malheur m'arrive, je t'ai recommandé à Penin et à Morry, deux de mes intines amis,

vas-y, tu y seras bien reçue I'étais convenu avec Pepin et Morey qu'ils lui remettraient cent sous chacun, cels lui jfaisait 10 francs par mois.

Nina me disait : Pourquoi veux tu quitter Paris? Je lui répondais : J'ai la craiute d'être arrêté; tu sais bien que la police est partoust; je auis aous un mandat d'amencer. Je le croyais; carai j'avais su être en non-lieu, j'auraia tourné le doa à Pepin et à Morey sans leur dire affeu. Ce fut après le malbemeux attelecta uou Nina se nrésenta auroris affeux.

D. A une époque peu éloiquée de l'attentat, n'avez-vous pas donné à la fille Lassave l'assurance que vous l'aviez recommandée à Pépin ainsi qu'à Morey, et qu'elle pourrait s'adres-

ser à eux a elle venait à vous perdre?

R. Oui, sans cesse, jusqu'à la fin. Cependaut, je dois dire la vérité, Pepin ne la connaissait pas. Morey la connaissait particulièrement, puisqu'il venait souvent ehez nouz. Nous étions couvenus tous deux en sa présence, qu'il en auxit soin.

D. N'est-ce pas à cette occasion, et la dernière fois, que rous avez été diana le cas de recommander Nina à Pepin et à Morey, surtont à Morey, que celui-ci vous aurait dit que ai vous étiez ou arrêté par la police, ou malade, ou autrement empêché, l'assigne n'aurait pas moins lien et que lui Morey mettrait le feu à la machine ?

N. Cetà Morey quo je dis : Peut-être, un de ces jours, je sersi arrelig e als police est seur nombreuse à Paris. En effet, j'étais toujours sur le qui-vive, je ne m'endormais pas sur le côti, je veillais au grein. Morey me fépondúl : Tout est prêt, j je ne pourrai déseendre par la fentre y mais je me charge de faire partir la machine je resterai là, et je seral content d'avoir exécuté ce projet.

D. La fille Bocquin, qui parait avoir partagé pendant quelque temps, comme vous l'avez dit, voire table et votre logenend, cat-telle pas eu occasión d'apprende de vous-même que vous regardies Morey comme un ami solide, et que vous compites beaucoup sur Pepio, chez lequel vous aviez un crédit ouvert?

R Oni, mais je n'ai pos dit à la Bocquin que Nina avait la ressource des 10 fr.

D. La fille Bocquin et la fille Dauvat n'ont-elles pas su que

Boireau, que la fille Lassave avait aussi connu chez sa mère . avec laquelle il parait avoir été très lié?

R. Om; mais je ne erois pas que Nina ait comm Boireau. parce que Boireau est venu à la maisou chez cette malheureuse femme avec laquelle je vivais. Nina était déjà à la Salpétrière.

D. Les filles Boequin et Daurat ont-elles su que vous voyiez sonvent Roireau?

R. Oui, monsieur.

D. De quelle énoque datent vos premières relations avec Boireau et quelle a été la nature de ces relations?

R. Du mois de novembre on du mois de décembre 1854.

D. N'alliez-vous pas très souvent voir Boircau à son atelier, et n'avez-vous pas couché plusieurs fois chez lui , soit avant , soit depuis votre entrée dans la maison boulevart du Temple . 11. 60.

R. Lorsque je travaillais à la fabrique de Lesage, je m'oceupais plutôt de mon travail que d'aller rôder chez les uns ou chez les autres. Dans le commencement de juin, je cessai de travailler chez Lesage, faute d'ouvrage; alors j'avais le temps ile courir les rues; je n'avais pas beaucoup de monde à aller voir. j'allais chez Boireau tous les deux ou trois jours.

D. Le jeudi '25 juillet , n'êter yous pas venu demander à concher chez Boireau à minuit passé, et la principale locataire de la maison, qui vous a entendu frapper, ne vous a t-elle pas dit qu'il était trop tard, et qu'elle ne voulait pas vons laisser monter.

R. Oui . monsieur.

D. Ne vous êtes vous pas alors retiré fort en colère , en disant à cette dame qu'elle avait un bon locataire, et que yous le lni fericz perdre.

R. Je lui ai peut-être dit cela dans la colère. Il était trop tard pour m'en moi, et je ne savais où aller coucher.

D. N'êtes-vous pas revenu le lendemain pour coucher chez Boireau, et n'y avez-vons pas en effet couché?

R. Je ne sais si c'est le fendemain : mais je sais que je n'ai conché eliez Boireau au'une fois.

D. Boireau lui même ne venzit-il pas quelquefois vons demander, bondevard ilu Temple, nº 50?

R. Oui . Mousieur.

D Boireau, par conséquent, savait que vous étiez connu

dans la maisur sous un nour qui n'était pas le vôtre, et il savait quel était le nom que vous preniez?

R. Je ne suis pas venu an monde avec une chemise, je suis venu tout nu; j'avais dit à Boireau de me demander sous le nom de Girard.

D. Le dimanche a6 juillet, n'étes-vous pas rentré à onze heures et demie du soir, par la porte du café Périnet, avec un jeune homme qui est resté environ une demi-heure chez vous, et que vous avez fait sordir comme il était entré, par la porte du café ? Quel est es jenne homme ?

R, G'est une erreur : ni moi, ni l'oireau, ni personne, n'a passé par cette porte, excepté moi, qui y ai passé une fois dans la soirée. Boireau n'est jamais monté chez moi.

D. Le kenlemin lundi a j juillet, vers nenf heures et demie du soir, in iguen homme proprement vêtu est venu vous demander. Vous veniez de sortir avec la personne qui passait pour votre encle. Le jeune homme en question di alors à la fille du portier : Pous direz à Gérard que c'est Victor le méanicies, son amis, qui est venu le voir; il saura bien qui c'est. Ce jeune homme ou servii-li pas Dicirca v

R. J'ai oublié de dire le vrai : Boireau est monté une fois jusqu'à ma porte; il a froppé. Le suis divant cette cour honorable pour dire la vérité; il est vent jusqu'à ma porte; quand j'ai vu que c'était Boireau, j'ai dit : on n'entre pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je rue défais le lui. Ma machine était en morceaux, il aurait été eu ieux de savoir ce que je lasais; et le ne voulais pas le lui dire, parce que je le regardaiscomme un cuint.

M. le président renouvelle la dernière question à l'accusé, qui y repond affirmativement.

D. Quelles étaient les opinious politiques de Boirean? ne se disait-il pas ouvertement républicain, et n'exprimait-il pas sa haine contre le Roi dans les termes les plus violens?

R. Oni, Monsieur.

D. Ne vous rappelex-vous pas une circonstance dans laquelle Boireau se serait emporté jusqu'à dire que si plusieurpersonnes confaient tirer au sort à qui tuerait le Roi, et si le sont le désignait, Ini Boireau, il ne reculerait devant aucune des conséquences de l'empagement qu'il aurait pris?

R. Cela est vrai, mais il vensit de quitter sa maitresse, et

sa maîtresse à lui c'est la bouteille. If était possible qu'il fût en ribotte, mais il me l'a dit.

- D. Boireau ne vous a-t-il pas parlé de complot formé pour assassiner le roi sur la route de Neuilly, comme un homme initié à ce complot, et qui en connaissait les auteurs?
- R. Il ne mà pas dit qu'il était complice, muis il m's dit qu'un jour il était venu de sex connissances ou mis (car Boireau comple les amis par centaines, par mille, ce n'est pas comme moi, qui suis avare de mon amité), et qu'on lui avait dit : A - t- on des armes? Nous avons un reudezvous à la place Louis XV. Il n'attacha pas beaucoup d'importance à cette s'alière. Une autre fois Boireau me dit que qine de ses amis avaient été arrâcis rue Montorgueil, et que parasi eux il y avait un homme d'environ cioquante ans, qui était celui qui dirigeait le complot, et que c'était un homme très - adroit, et capable de drique n'importe qualle affaire épineuse. Boiveau ne m'a pas fait d'autre déclaration à ce suiret.
- D. Boireau ne vous a t-il pas dit le nom de cet homme très-adroit?
  - R. Il me l'a dit, mais je n'y ai pas fait attention, D. Boireau connaissait-il Morey?
  - R. Noo, mousieur.
  - D. Connaissait-il Pepin?
  - R. Oui, monsieur.
- D. N'est-ce pas par vous qu'il a été mis en rapport avec Pepin?
- R. J'ai été chez Boneau avec Pepiu long temps avant mon affaire; mais j'iguore si auparavant il le connaissait dans les sociétés. Comme chaeun d'eux était un renard pour la malice, ils se connaissaient peut-être sans que je le susse.
- D. N'êtes-vous pas allé prendre de la liqueur avec Boircau chez Pepin ?
- R. Oui, monsieur; ce fut la première fois que j'allai chez Pepin avec Boircau.
  - D. Vous avez cessé le 22 mai de travailler chez Lesage?
- R. C'est au mois de juin; je ne me rappelle pas bien la date.
- D. C'est précisément à partir de cette époque que votre sort à paru s'améliorer, et que vous avez pu subvenir à des

dépeuses qui, saos être bien considérables, auraient cenendant excédé vos moyous peu de temos auparavant. Ainsi . c'est à la fiu de mai ou au commencement de juin que vous avez reçu et nourri chez vous, pendant un mois, la lille Bocquin; vers la mêmo époque, vous donnez à diner aux trois femmes qui venzient souvent, vous voire sachant que la fille Daurat a peu de ressources, vous lui offrez de venir à son secours; vous donnez de l'argent à la fille Lassave, qui remarque que vers ce temps-là il devicut moins rare chez vous que de coutume, et à laquelle vous dites de ne pas s'inquieter, que vous n'en manquerez iamais, que les amis y pourvoient, D'un autre côté, vers la fin de juin ou au commencement de iuillet, vous étiez blen vêtu, et vous sembliez ne plus rien vous refuser. Comment vous étiez-vous proeuré les sommes que vous aviez eues ainsi à votre disposition? Provenzient-elles d'une industrie légitime et honorable, ou bien étaient-elles le prix de l'engagement criminel que vous aviez contracté envers Pepin et Morey?

R. Moi je n'ai pai reçu d'argont de Pepin et de Morey pour cela. Si j'avais quelques sous, c'est que j'avais reçu de l'argent de M. Perrève, qui me donnait de l'argent pour un plan qu'il m'avait chargé de faire. Il m'a donné en tont à peut près 200 fi. Il me fit eu outre faire un pasalon, un gifet, et me fit arranger ma redingote par 200 tailleur j'enti etile peut montet à 95 ou 100 fr. Lorsque les femmes me voyalent de l'argent, je n'allais pas leur dire, moi qui suis discret ou dissimulé, d'où venait cet argent; un homme doit être réservé, surtout avec les femmes.

D. Gependant vous avez pris des engagemens avec Pepin et Morcy, puisque vous avez dit que vous regardiez votre honneux-comme intéressé à ne pas marquer à ces engagemens. Ces hommes devaient nécessairement vous donner des moyeus d'existence. Ces' d'ait ras. à 'ous voulez. le nird de votre crime,

cétait le moyen d'arriver à la consommation de ce crime. R. L'avouc que je ne leur ai jamais demandé d'argent. Lorsque je travaillais chez Lesage, je gagnais ma vie, je me coistentais de manger peu y depuis que ja été soldat, ma soupe et un morecau de bouilli, cel am eswisitt, mais sus que je na siedemandé, Pepin et Morey m'eo out donné. Pepin m'a donné 10 ou 12 fr. la foit me pous sommes allet faire la trainée de pour

.

dre où j'ai couuu l'héroïsme de Pepin (ou rit), que je ferai connaître plus tard. Morey me donna une autre fois 12 on 15 fr., je ne me le rappelle pas bien ; ce sont des choses que je n'enregistrais pas.

D. Je viens de vous parler des engagemens pris avec Pepin et Morey; ces engagemens ont dû être bien førts, pulsque rous avez considéré votre honsure counneengage å les tenit. Y availil eu une circonstance plus particulière dans laquelle vous ayez neis ent engezement?

R. C'était tous les trois ensemble, saus détour. Moi, je ne parle pas beaucoup, je ne suis jus à même de faire de la propagande. Je ne comais pas la langue française, je prie la cour d'étre idullgente. Eo parlant à la cour, je parle à l'univers entier. Que clacuen preune excemple sur moi. Puisque c'est décide aiusi, je promets que je tiendrai parole. Je tim parole en effet, parce que malheurensement l'amour-propre est un de mes plus grauds dédaus (Mouvement)

, D. Ainsi cet engagement consistait sentement en ce que, ilans voi conversations vous auriez dit: Yous ponvez etre tranquille, je le ferai. fl n'y eut pas de serment prêti?

R. Je n'ai pas fait de serment.

D. Vous avez parlé du docteur Periève; vous avez dit qu'il vous avait employé à la confection d'un plan; quel était l'objet de ce plan?

R. C'était pour l'itinéraire des omnibus.

D. Pouvez-vous préciser le montant des sommes que vous avez reçues du docteur Perrève?

R. J'ai recu environ 180 fr.

D. Vous avez dit qu'il avait autorisé son tailleur à travailler pour vous, n'avait-il pas aussi autorisé son cordonnier?

R. Oui i il m'a demandé si je voulais une paire de bottes. J'ai trouvé que c'était assex d'une paire de souliers, et que je ne devais pas faire faire des bottes quand un autre les payait.

D Ces fournisseurs vous connaissaient-ils sous votre veritable uom?

R. Non.

D. Sous quel non yous connaissaient-ils?

R. Lorsque M. Perrève me fit la lettre pour aller chez son tailleur et chez son cordonnier, il me demauda sous quel nom je voulais avoir ces effets: je me rappelai le nom d'Alexis, et

je lui dis ec nom. J'ai eu denx pantalous (je n'en ai déclaré qu'un), l'un de 32 fr., l'autre de 15 fr., unigilet de 150u 16 fr., et une rediogote de 25 fr.

D. Sous quel nom ecs effets your furent-ils fournis?

R. Sous le nom d'Alexis.

D. Où ont-ils été portés?

R. Chez Pepin.

D. Vous étiez donc convenu avec Pepin que ce dépôt serait fait chez hai?

R. Oui.

D. Vous avez pardé iles fails ou canons que vous aviez cherché à vous procurer. Comme é'est une partie fort importante de l'affaire, je suis obligé d'y revenir. Vous avez dit que, lorsqu'il s'était agi au mois d'avril de se procurer des fusils pour le 1ª mai, Pepin s'était chargé de ce soin, mais que les déutarches qu'il se proposait de faire à cette époque étaient restlées sans réulutat ou avaient été ajournées, lorsqu'ou avait su qu'il n'y avait la vade revue le jour de la fête du roi. Ces démarches une finent-élles pas tentées ou renouvéées par Pe-pin aux approches du mois de juillest Savez-vous l'époque précise à l'appuelle il a fait ce souvélles démarches?

R. Cétait dans le commencement de juillet. Il écrivit à Cavaignae pour savoir si l'ou pouvait avoir des fusils ou non. De dis à Pepin I l'audra demander, s'il est possible, d'avoir des carabines courtes pour que je puisse les rentrer plus finièment chez moi. Pepin mo dit qu'il avait dorit une lettre en demandant 20 ou 25 fr., que Cavaignae savait ce qu'il disait, mais qu'il n'avait point eu de réponse. Comme j'avais dit que des canous pouvaient faire le nième effet, il ne l'en inquiéta pascanous pouvaient faire le nième effet, il ne l'en inquiéta pas-

D. Pépin n'a-t-il pas eu un moment d'impatience quand vous vous êtes plaint de n'avoir pas les fusils? ne vous a-t-il même pas dit à cette égard quelque ebose de personnel?

R. Je lui disais: Que faltes-vous de notre affaire. Soyez tranquelle, me dit-il, ce sera plutôt vous qui manquerez! mais les fasils ne manoveront pas. Je fus oblicé de me taire.

M. le président. C'était là préeisement ce que je voulais savoir.

D. Les relations de Pepiu avec Cavaiguac, d'après ce que vous avez dit, étaient fort intimes. Avez-vous eu une connais-sauce particulière de cette intimité?

R. Pépin me disait qu'il connaissait Cavaignac comme un des chefs des sections politiques. Au surplus, il me dit que Cavaignac lui devait 500 fr., dont il lui avait fait son billet.

D. Avez-vous su si ces 500 franes avaient été prêtés pour une affaire de parti ou pour une affaire personnelle?

R. Il ne m'a donné ancun détail à ce sujet.

D. Vous avez dit précédemment que dans votre opinion, l'évasion de Sainte-Pélagie, qui a précédé de quelque jours votre attents, vous avait fait penser que Cavajanea, Cuinard et d'autres prévenus pouvaient être informés qu'il devait se passer quelque choo de grave le jour de la revue, et que ette riconstance aurait nu contribuer à leur évasion.

R. Je ne m'en dédis pas. Il est possible que je me trompe,

mais mon opinion à cet égard est intime.

D. Pepin vons a til donné à enteudre pour quelle raison Cavaignae ne faisait pas cette fourniture de fusils qu'il avait promise?

R. Non, Monsieur.

D. A pou prês à l'époque où Pepin cherchait à se procurer des fusils par l'entremise de Cavaignac, ne vons souveneavous pas l'avoir rencontré un jour sur le boulevart, en compagnie d'un jeuue homme et se dirigeant vers le Jardin Turc.

R. Je venais de chez Pepin; je reconnus Pepin et un autre Monsieur que je ne connais pas, et un jeune homme pas si grand que Pépin, mais gros. Pépin une donna une poignée de maio, et na Espelant, selos on habitude, mon brave, il me dit: Je vais au Jacdin Ture, vous m'attendrez iei, je vous dirai pourquoi. Il vint après quelques instans me trouver à la même place, et me demanda si je connaissai ce leune homme; je lui répondis que non. Els bien 1 me divel, cest un jeune homme qui efasti détend a Sainte-Pélagie, c'est le fiis d'un députel ou d'un ancien député, son père lui a cnvogé foo fir, il le sa dounés à Carajanez pour acheter des fusis. Il est brouillé avec son père qui est juste-milieu; lui est républician. Pepin ne m'eu dit pas devautage.

D. Vous avez manifesté votre opinion que la connaissance indirecte ou imparfaite de votre projet avait pu contribuer à l'évasion de Sainte-Pélagie. Pouvez-vous dire ce qui a fondé

votre opinion à cet égard.



R. Deux choces i 4º Si j'avais été détenu à Sainte-Pélagie, et que je fusse évadé, je ue serais pas resté à Paris. Or, tous ces Messieurs sont resté à Paris. Fen ai counsissance, et je sais où deux d'entre eux ont conché. Cela ue rentrait pas dans Finstruction de mon affaire, on ne use l'a pas demandé, in ne l'ai pas dit.

2º Lorsqu'ils étaient dans les cachots de la Conciergerie, à Sainte-Pélagie, dans les autres prisons, ils ont maltraife les gardiens, ils leur dissient : Tu sera pendu à cette conde; ils out fait les insolens. Darce qu'ils avaient un but lorsqu'ils se-

raient sortis.

Mon opinion est que Pepin avait communiqué, dans les cachots de Sainte-Pélagie et aillisurs, que bientôt ou serait libre, Quand un homme est prisonnier, il dit: Je subirai monsort. Moi, pendant six mois, je o'ai jamais dit un mot aux gar-. diens ; vous pouvez vous en informer, Cependant je suis un liomme comme un autre, je n'en vaux pas deux. Moi je conspirais je cherchais avec tous les moyens les plus subtils d'achever cet attentat; moi je conspirais avec Morey et avec Pepin, Pepin a été le plus fort en propagande, parce qu'il faisait sonner les pièces de 100 sous. Moi qui n'avais pas le sou, j'étais bien potit à côté de Pepin. Pepin est parti dans le commencement de juillet à la campagne; et il ne m'a pas dit où il ailait. Morey lui a fait l'escorte; il a gardé aussi le silence; mais j'ai été plus ruse que Morey, et je lui al tiré les vers du nez, et j'ai su qu'il avait accompagné Pépin. Pépin a parcouru les villes pour engager à préparer les armes. Tous les départemens de la France, et jusqu'au Piemont, savaient ce qui devait arriver ; tous les journaux ont fait mention de cette af-

Lorsque Pepin revint à Paris, je lul demandai où il avait

été, il m'a dit qu'il avait été dans son pays.

Il me reste encore quelque chose à dire. Vous m'arce parlé que j'avais heaucoup d'argeot lorsque j'ai quitté de chez Lesage. Cela ne tient sur le coure, parce que je ne me venda jamais pour de l'argeot. Lorsque je fus nommé membre de la Légiou-d'Honneur, c'était l'honneur gagois sur le champ de batille j mais ce que jai fait n'est pas de l'honneur, ou dira toujours, peut-être en mille ans, que je suis un graud assassin.

La demoiselle B..., qui était venue à Paris , m'avait remis 15 fr. pour les donner à la fille Bocquin. Ces 15 fr., je les ai déboursés dans mon ménage avec elle. J'ai donné à Nina une pièce de 5 fr.; l'avais 7 fr. 7 sous 5 liards quand j'ai été arrûté. Je devais 47 sous à ma blanchisseuse, 34 sous à mon marchand de charbon. Vous vovez comme i étais homme d'argent. Je tiens à me justifier. Pour le reste, arrivera que pourra.

D. Quand vous avez eu la pensée de suppléer les fusils par des canous de fusil, vous avez, dis-je, eu le projet de les acheter un par un, deux par deux. Expliquez plus positivement comment s'est passée cette opération.

Nevous êtes-vous pas présenté dans les premiers jours du mois de jui let chez le sieur Meunier, armnrier, demeurant quai de la Mégisserie, nº 46, et ne lui avez vous pas demandé à achater des canons de fusil de munition ?

R. Je ne sais pas où est le quai de la Mégisserie. J'ai été chez un armurier à main droite, lorsqu'on passe sur le Pont-Neuf, à environ deux cent einquante pas de la ligne directe du pont. Je demandai à cet armurier s'il avait des cauons à me vendre, sans avoir l'espérance de les trouver tous dans le même endroit. Il me dit que oui ; mais je lui expliquai que je voulais des canons de munition ; il me dit alors qu'il n'en avait pas, mais qu'il connaissait un de ses confrères qui pourrait m'eu vendre. Il me donna l'adressedu sieur Bury , rue de l'Arbre Sec, nº 58. Si j'en avais voulu, celui-ci me les aurait donnés ?

D. Quel prix yous les a faita le sieur Bury?

R. Je les ai payes 6 fr., mais il m'en avait demaudé 7.

D. Avaut de conclure ce marché, n'avez vous pas dit que vous étiez obligé de consulter la personne qui vous avait donué cette commission ?

R. J'ai dit que c'était pour envoyer dans les dépa temens Je demandai huit jours, non pas pour faire des réflexions, car j'étais tout prêt, mais c'était Pépin qui devait me donner de argent, et je voulaiscombiner avec Pepin et Morey pour avoir de l'argent. Morey me donna 20 francs pour donner desarrhes, et les préparer pour le lendemain.

D. Ainsi c'est au bout de quelques jours que vous êtes retourné chez le sieur Bury, qui était sorti, et vous avez dit à sa femme que vons aviez reçu une lettre [de vos commettaus . qui vous autorisaient à conclure le marché au prix de 6 tr. par cauou, et que vous en prendriez viugt-ring, si on voulait vous donner, en outre, un pistolet?

R. Oui; nous restames il accord à 6 france. Il est vivi que je les aifait payer 7 fr. 50, parce que je ne pouvais compter les voitures que je prenais et les autres frais: il m'anvait fallu teojr un journal.

D. Comment était le pistolet que vous a donné la femme Bury ?

R. C'était un pistolet à piston, avec un canon en cuivre.

D. Lorsque ces conditions ontété acceptées par la dame Bury, ne lui avez-vous pas demandé que les canons fussent prêts pour le lendemain, et donné 5 francs d'arrhes?

R. Oui, D. N'av

D. Naviez-vous pas demandé si l'on pouvait vous fouruir uno caisse pour les placer, et que sur la propositiou qui vous aurait été laite u'en commander une ; vous auriex répondu qu'ayant plusieurs objets à expédier, vous achèteriez une matle? Avez-vous en effet acheticette malle?

R. Oui, j'ai mieux aimé acheter une malle qui devait me servir à sortir mes effets.

D. Aviez-vous pense qu'une malle, après avoir servi au transport îles canons de fusil, vous seruit utile pour votre propre usige?

R. Oui, monsieur.

D. Où l'avez-vous achetée? R. Je l'ai achetée au Temple.

D. Quel jour l'avez-vous achetée ?

R. Après que j'ai fait le marché pour fes fusils, j'ai pris la mesure des canons, et j'ai vu qu'il fallait que la malle eut quarante-deux pouces et demi de long.

D. L'avez-vous enlevée le même jour, ou le lendemain soulement?

R. J'ai donné 20 sous d'arches , et j'ai dit que je repasserais pour la prendre.

D, Etiez-vous seul lorsque vous l'avez enlevée?

D. Quel a été le prix d'achat de cette malle?

R: 11 ou 12 fr.

- D. Oui est-ce qui vous a donné l'argent avec lequel vous l'avez navée?
  - R. C'est Morey.
- D. Je vous représente une malle saisie, le 3 avril, au domieile de la fille Lassave. Reconnaissez-vous cette malle?

  - R. Oui. D. Les canons ont-ils pu tenir directement?
  - R. Non. l'ai été obligé de les croiser.
- D. Le marché conclu, n'avez-vous pas demandé qu'on vous procurat un commissionnaire pour emporter la malle que vous vier achetée? .
  - R. Oui. monsieur.
- D. Pendant qu'on cherchalt ce commissionnaire, n'êtes-vous pas entré avec Morey dans un café situé en face de la boutique du frinier qui vous avait vendu la malle, et n'y avez-vous pas pris deux tasses de café au lait?
  - R. Oui, monsieur.
- D. Quand le commissionnaire emporta la malle, où étaient les canons, ne passa t-il pas rue Boucherat? Arrivé rue Boucherat, n'avez-vous pas fait déposer votre malle devant la boutique du marchand de vin, située au coin de la rue Charlot et de la rue de Vendûme, et ne vous êtes-vous point adressé au desservant de la place de cabriolets de cette dernière rue, pour le prier de vous aider à transporter cette malle jusque chez vous?
- D. Ce café pris, n'avez-vous pas donné, au commissionnaire que vous aviez fait appeler, l'a lresse de Bury, pour qu'il y portat la maile que vous veniez d'acheter, et ne vous êtes-vous pas rendu de votre côte chez Bury afin de prendre livraison des canons de fusil?
  - R. J'ni taché d'y être avant lui, parce que je ne tenais pas à laisser savoir mes affaires à tout le monde.
  - D. Vous avez dit que vous vous éticz fait donner par-dessus le marché un pistolet? Qu'en avez vous fait? B. Je l'ai donné à Boireau.
    - D. Pourquoi? à quelle occasion?
  - R. Parce qu'il me dit : Je n'ai pas d'arme; s'il arrive quelque chose, on devrait me faire cadeau de celui-là. Je ne lui configis pas mes affaires , parce que je le regardais comme un en-

fant. Je lui donnai ce pistolet que j'avais sur moi. Cela se passait sur le boulevard.

D Lorsque vous avez donné ce pistolet à Boireau, n'est-ce pas à la suite d'une confidence qu'il pouvait bientôt arriver des événemens qui metraient les patriotes dans le cas de se réanir et de se trouver en armes?

R. Je n'al pas lait de confidence à Boireau. Il n'a été mon complice que le 22.

D. Lorsque vous achetâtes ces canons de fusil, an moment de la livrairon des canons de fusil, remarquâtes-vous que les lumières de trois ou quatre canons n'étaient pas peroces?

R. Oui.

D. Est-ce vous qui fites cette remarque, ou est-ce le marchand qui l'a faite?

R. C'est le femme Bury. Je les aurais bien fait percer chez elle; mais c'était un peu de la contrebande, ce que le faisais. Pendant qu'on les aurait percés, qui sait si elle n'eurait pas euroyé nn gamin avertir la police pour me faire plumer l'àdefans?

D. Vous lui dites que si vous en aviez besoin, vous sauriez bien les percer?

R. Oui,

D. Les fusils étant placés dans votre melle, comment l'avez-vous portée?

R. J'ai remis tous les fusils dans la malle; j'ai croisé les plus longs dans les angles.

R. Ce ne fut pas un desservant, mais bien un cocher de cabriolet. Savez-vous que la malle était lourde? En arrivant au coin de la rue Charlot, je fis déposer la malle. Je payai un canon à l'homme, et sa course. Je pris un commissionnaire: comme fétais tout pris, je fis porter la malle chet moi.

D. Ce même jour 25 juillet, dans la solrée, n'avez-vôus pas porté chez le sieur Daluvalne, menuisier, rue de Crossol, une membrure en bois de chêne que vous lui avica schecke deux on trois jours aupravant, en remplacement de celle que vous avice prise chez Poucheux, et qui n'avait pu servir à l'usage auquel vous la desthine? Vous avies pratiqué sur cette nouvelle membrure une netaille qui avait fint éclaire le bols. Dèslors, renonquatt à la façonner vous même, n'avez-vous pas demande q'on il sur cette membrure vingt-cinq entailles paralles.

lèles, et conformes au dessin que vons donnâtes vous-même surun morceau de papier, ile deux de ces entailles?

R. Oui, monsienr.

D. Le lendemain a d'aillet, n'étes rous point retourné jusqu'à trois fois chez le sienr Dubtaale, pour chercher la membrure que vous y avicz apportée la veille, et qui n'a pu être taillée, comme vous le désirète 1 qu'à quatre heures de l'aprèss mit?

R. Je ne sais pas si j'y ai été trois fois. Je sais que je tenais beaucoup à ce que cela lut fait au plus tôt.

D. Ces entailles n'étaient elles pas destinées à recevoir les culasses des canons de fusil?

Oni, monsieur.

D. Le même jour , 26 juillet, daus ia matinée, n'êtes-vous point allé chez le sieur Pierre, catrepreueur de sernireries, rue du Paubourg-Saint-Autoine, n<sub>0</sub> 65, commander une barre de fer battu, de la longueur d'un bont de bois que vous aviez apporté vave vous?

R. Oui, monsieur; si c'est le 26, ce doit être un dimanche. Oui, l'affirme que c'était un dimanche.

D. A quel usage destiniez vous cette barre de fer ?

R. Cécait pour mettre sur la machine, afin de tenir les enlasses solides. Je voulais aussi en mettre une autre pour déposer la trainaise ile poudre en quantité.

D. Etiez-yous seul, lorsque vous avez fait cette comman dé?

B. Non.

D. Avec qui étiez vons ?

R. Avec Boireau.

D. Boireau savait-il à quel usage cette barre de ter devait être employée?

R. Non.

D. Il résulterait cependant de plusieurs dépositions que Boireau aurait pris une part aussi active que vous-même à la commande de cette barre de fer, et que par consiquent il connaissait parfaitement quel devait en être l'emploi.

R. Lorsque je m'occupais à donner le dessin de cette barre . de cette..., peu importe, le nom ne me revient pas, vons savez ce que je veux dire, il était là, Boireau; il faisait le parleur, le faiseur d'embarras. Au reste, je lini dis : Tu ne connais rien de ce que je veux. Mais il parlait toujours, et je ce pouvais l'empêcher de parler.

D. Cependant il paratt difficile de penser que lorsque vous donniez ces indications devant Boirean, il ne sut pas l'usage auonel la barre était destinée; cela paraît au moins fort extraordinaire.

R. Supposons que je propose à un mécanicien un modèle. et que je lui dis : Il fant que cette barre de fer soit courbe par les deux bouts; je veux qu'elle ait un ou deux pouces de large. Il faut souvent mettre le doigt à la bouche pour faire comprendre aux ouvriers. C'est ce que je faisais, et Boireau sa mélait de tout ; il est comme cela.

D. Le lundi 27 juillet, dans la matinée, n'êtes vous par retourné chez le sieur Pierre, et n'avez-vous pas acheté une seconde barre de fer que vous avez fait percer de plusieurs trous et plier à augle droit dans sa longenr?

R. Oui, Monsicur.

D. L'une de ces barres de fer, celle qui retenait les eulasses des canons de fusil, a servi, en outre, ainsi que rous l'avez déclaré, à recevoir la pondre au moyen de laquelle vous avez mis le seu à la machine. Des doutes ne s'étaient-ils pas élevés dans l'esprit de Pepin et de Morey sur l'infaillibilité de ce procédé, et une expérience ne fut-elle pas proposée par ens vers le 15 ou le 50 juillet, dans le but de dissiper ces doutes? R. Oui, Monsieur.

D. Cette expérience a-t-elle eu lieu en effet ? R. Oni, monsieur,

D. Où a-t-elle en lieu?

R. Nous nous sommes donné randez-vous rour cette expérience chez Pepie. Nous avoos déjeuné, puis Pepin a dit : Je partiral le presojer. Nous nous retrouverons à l'entrée du cimetiere du Père-Lachaise, Je partis avec Morey, Pepin, qui jouait au plus fiu, ne marchait pas avec nous. Pepin arrive dix minutes après nous. Nous entrames dans le cimetière du Père-L chaise. Je ne sais pas lequel de Pepin ou de Morey dit: Nous pouvous bien fa re l'expérience dans le cimetière. Je dis-Oui, très bien! et si un amant fait la cour dans un bois près de là , il nous verra ; altons dans les vignes, on ne craipt rien, En effet, nous sortimes, et nous montancs dans les vignes. l'avais un mètre sur moi de la longuent de cette machine.....

de cute machine infernale. (Fiechi dibre la voir.) Oai, on peut bien dire infernale. Morey, avec as corne de poudre (les treurs lui donneut le non de poire), mit de la poudre sur le mêtre. Pepin tira un briquet pho-phorique qu'il a vait apporté avec lui, alinma une allumette et s'approcha pour mettre le fen. Il parait que la luime de la poudre fait peur à M. Pepin: il trenshait en s'approchant. Je dis en plaisantent, mais da fond de mon cœur : l'ai oublié d'apporter une perche avec un tion au bout. Le pris une seconde allumette, je l'allumai et je m'approchai indifféremment. Je mis le feu au milieu, et lis vivent de suite tous les deux le bon offet que a pouvait avoir. Ils d'irant : ça va bien ; et certes, ancun procédé u'est plus vif et plus regident que celul-la.

D. A la suite de cette expérience, n'êtes vous pas alle dejeuner avec Pepin et Morey à la barrière de Montreuil, chez

un restaurateur nommé Bertrand?

R. Après cette expérience nous sommes descendus des visues par le même chemin que nous avions pris, et nous avons gagné du côté de la barrière Montreuil. Ils dirent alors : Buvons une bouteille de vin. J'avais l'habitude, quand ie travaillais chez Lesage, d'aller manger chez Bertrand; nous y allames. On apporta une bouteille de vin rouge. Penin ou Morev. ie ne sais lequel, dit qu'il aimait mieux du viu blanc. On le changea; on apporta du fromage de Gruyère ou de Hollande. Nous hames la bouteille à nous trois. Ce fut alors que Morey me dit: Vous ne devez pas avoir de l'argent Je n'avais pas le son. Il me remit douze francs : deux pièces de cent sous et deux de viugt sous. Après déjouner, Pepin descendit la rue de Montreuil avec Morey. Je m'en fus, moi, chez Lesage, pour lui dire un bonjour. Je ne vis que sou épouse et sa demoiselle. Il était, lui, fort occupé à son comptoir. Je ne me rappelle pas où ie fus ensuite.

D. Yours ares dit que Pepin et Morey étalent conventu de aupportes par moitif les dépenses auxquelles donners il ien la confection de votre machine. Il était naturel qu'aux approches du jour où derait se consonmer l'attentat, Pepin et Morey voulustent mettre leurs complese en règle. Un rendez-rous ne fut-ell pass assigné à cet effet le 24 juillet pour débattre ces comptes.

R. Oui, monsieur.

D. Dans quel endroit ce rendez vous avait il été desaré?

R. En amont du pout d'Austerlitz, du côté du insgasin à tarine.

D. Que se passa-t-il dans cette entrevue?

R. Nous nous ctions donné rendez-vous pour nous trouver derrière la Salpétrière, où il y a un corps de garde none la poudrière qui est sur le boulevart. Morey vint et me dit : Pepin va venir sur la place devant la porte de l'hôpital. Pepin arriva bientôt par la rue Poliveau. Nous nous dirigeames séparcinent vers le pont : nous n'allions izmais tous les trois ensemble. Nous marchions comme si nous ne nous connaissions pas, Il faisait presque puit. Nous descendimes sons l'arche du pont d'Austerlitz, de manière que du haut du quai ou n'ouroit pas nu nous apercevoir. Ce fut alors que l'argent pour les canons me fut remis, 160 fr. 50 c. Alors ils parlèrent de régler leurs comptes. Autant que je puis croire. Morey avait un effet de 50 fr. à Pepin, payable à je ne sais quelle époque. Pepin dit : Fieschi me doit 20 fr. pour marchandises, nous partagerons ensemble. Je m'élevai là dessus, Je dis : Mon ami, Januod va arriver nécessairement, et je vous palerai ces 20 fr. Je ne venx nas qu'il soit dit que vous me nourcissiez. Pepin ne se fit pas prier, et ça en resta là.

D. Morey ne fit-il pas observer à Depin qu'il vous avait remis 20 fr. pour l'achat de la matle et pour les arrhes du marché des canons; que, de plivs, il lui avait vendu un harmais ou autre objet de sa profession, din pris de 25 fr.; qu'enfin il vous avait dound 10 ou 12 fr. en différentes fois, et qu'il fallait défaiquée ces sommes du compte général?

R. Morey avait donné 20 fr. pour arribes: c'était 20 fr. que Morey avait emprantés à son neveu Turean ou Dureau, conducteur de diligenes. Il dit : Moi, j'ai fourni 20 fr.; vous avez que vous devez 25 fr. pour un haroais. Il ne fant pas que les femmes sachent nos affaires. Cola finit par résoudre l'affaire des 25 fr.

D. N'est-ce pas le lendemain de celte entrevue que Mores vous remit, de la part de Pepin, les 187 fr. 50 cent, qui out servi à payer les canons de fusil?

R. Oui.

D. Ayez-yous montré à Pepin ou à Morey la facture d'achet

de ces canons que vous vous étiez fait donner par le negeu de Bury?

R. Oui.

D. Quelques jours après l'entrevue dont il vient d'être question, Pepin ne vous montra-t il pas une note écrite de sa main, en vous demandant si vous vous rappellez avoir reçu diverses sommes qui y étaient portées, comme s'il voulait par là contrôler le compte de Morey?

R. Oui

D. Reconnaissez-vous, sur la feuille que je vous représente, les sommes qui y sont inscrites comme exprimant le détail de celles que vous avez reques? (L'accusé regarde long-temps cette feuille.)

R. Je ne puis le dire affirmativement.

D. Ne decait-on pas trouver sur les livres de Pepin les traces d'une partie queleonque des sommes qu'il vous avait données, soit pour l'achat de votre mobilier, soit pour le paiement des duss demi-termes de votre loyer, soit pour soller diverses autres dépenses relatives à l'achat et à la confection de la machine? Pourriez vous fournir quelques renseignemens à cet égard?

R. On m'a remis tantôt 10 fr., tantôt 20 fr., une fois 135 fr., sur lesquels j'ai pris 40 fr. pour le loyer.

D. Ne devait ou pas également trouver sur ces l'ivres l'indiration de plusieurs livraisons de comestibles ou d'ean-de-vie qui vous auraient été faites à crédit à diverses reprises?

R. Oui, ils ont dù être marqués exactement.

D. Ces crédits étaient ils inscrits sons l'un des nous que vous preniex, ou au moins sous une dénomination qui permit de reconnaître que c'était bien île vous qu'il s'agissait?

R. La première fois que je pris des conectibles chez Peptis, sa femme (sous savez que les dames ne soccupent pas trop de demander les nous) me vit, venant de Montreuit j'étals sale comme un pârisder, j'étals taché de co., deur, et elle mit sur le registre le nom de Barionilleur. La second, fois elle me dit. Ne sachant pas votte nom, j'ai mis sur le livre : Le barbouit-leur. Je raierai ce mot pour que mon mar in es nê Let pas. Je ue mis à fire, et je dis; Cela ne me fait rien du tout.

Le reassurent. Voici la teneur de la note qui vous regorde. On lit à la date du 6 mai :

- · Le barbouilleur, ami de M. Morey, doit :
- Une fois, une livre trois onces de fromage. . . . 95
- # En tout, 2 fr. 25 c. \*
- Reconnaissez-vous la mention de ce crédit comme vous étant applicable?
  - R. Oni, mensicur.
- Le rrisident. Sur le même livre on lit, sous le nom du Peintre en papiers :
- » 1º A la date du 15 mars une fourniture de 2 ft. 50 c. pour une bouteille d'eau-de-vie de Montpellier et une demilivre de figues.
  - » 2° A la date du 25, 5 fr. argent prêté;
- 3° A la date du 27, une bouteille de Cognac detrois demisetiers, sans indication de prix. \*
- Sur un autre livre couvert en papier bleu, on trouve, sous le nom du Peintre en papiers.
- » 1º A la date du 4 avril, une fourniture de 5 fc. pour du riz, du beurre, du sel, du poivre, du vermicelle, du suere et du fromage;
- » 2º A la date du 18 de ce mois, une fourniture de 95 centimes pour du fromage, du café et du aucre;
- s 3º A la date du 1er mai, sans indication de prix, une beuteille de vin :
- » 4° A la date du 13 du même mois. F. Ge, ce qui signifie sans doute fromage, sans indication de prix:
- \* A la date du 26 du même mois, une fourniture de 60 c.
- 2 6° A la date du 14 juin, une fourniture de 2 fr. 95 c, pour ilu vermicelle, du fromage, du sucre et une bouteille de Cognac;
- " 7° Å la date du 20 du même mois, une fourniture de 1 fr. 75 e. pour du café, du sucre, du vermicelle et du fro-mage. "
- Sur un troisième registre, également couvert en papier bleu, on trouve à la date du 2<sup>rd</sup> juillet, un crédit de 95 c. pour du beurre et du café.

L'ensemble de ces fournitures forme un total de 14 fr. 95 c.

non compris les 5 fr. qui yous auraient été prêtés, et les objets qui ne sont pas évalués en argent.

Quelles explications avez-vous à donner sur ces divers erédits? est ce bien à vous qu'ils s'appliquent?

R. Ces dépenses ont eu lieu réellement, mais je ne puis me rappeler les sommes avec leur détails.

D. Sur la dernièré feuille de l'un de ces livres, on lit distinctement ces mots quoiqu'ils soient raturés: Bescher, 150 fr. Au desus de ces mots on distingue ceux-ei, qui sont écrits avec une entere plus noire et qui sont également raturés: e Plus, pour hois, loyer, 68 fr. 50 cent. P.

R. Pépin écrivit cela au bout de la page, et je lui dis que sa femme pourrait le remarquer. Il me dit : Elle n'y fera pas attention Je n'avais plus rien à dire.

D. Le dimanche 26 juillet la fille Lassave n'est-elle point venue vous voir, et n'a-t-elle pas passé environ deux heures avec vous llans voire chambre?

R. Oni, Monsieur.

D. N'a-t-elle pas vu ce jour-là votre machine montée dans votre chambre, à l'exception des canons de fuail qui n'étaient pas encore ponés dessui? Ne vons a-t-elle pas demandé ce que c'était que cette ma-hine? Que lui avez-vons répondu?

R. J'ai dit que c'était un métier pour faire du coton on du cordon. J'ajontai que ce n'était pas ià une affaire de femme, et elle ne dit pins rien.

D. Lors de la visite que vons fit la fille Lassave le 26 juillet, ne remarqua-t-elle pas que vons aviez l'air soucieux, préoccupé, et la figure atterée? ne lui dites vons pas alors que vous ética dans ne manyaise position?

R. Ales forces physiqueset morales étaient équisées, subhant le mal que l'atlais faire. Mon erime a été plus fort que ma raison. Je n'étai pas juyeux , bien sûr. Je suis d'un caractère sombre, c'est-à-dire que je n'étais pas toujours maussade. Ce jour là je n'étais pas en polie. En me regardant on pouvait bien voir que je n'étais pas à mon affaire.

D. Ne cherchâte-vous pas aussi à la détourner de venir à Paris pendant les lêtes, parce que vous pensiez qu'il y aurait des trombles, et que vous aimiez autant qu'elle n'y fût pas.

R. Oai, monsieur.

D. En quittant la fille Lassave, ne lui dites vous pas de ne

pas venir vous vuir le lendemaio; et comme elle insistait, ne loi donnâtes vous pas rendez-vous le soir même chea la fille Boequin, dont vous lui aviez mal à propos indiqué l'adresse rue Saint-Pierre?

- R. Je lai dis : De quoi te méles lu? que veux-lu? Je sub pouruivi, je craiss d'être arrêsé, laisse-moi tranquille. Elle ne dit plus rien, car c'est un agueau. Un homme franchit une barricade pour se mettre à l'abri, mais une femme ne se met par aissemet à coveret des charges de cavaltrie. La cavalerie, quand elle charge, ne va poiot au pas. Je ne voulais pas pour cals qu'elle fût aux lêtes.
- D. Le leodemau lus là 25 juillet, malgre la défense que vous lui avète liule, 16 file Lasarse est venue entre môit entre heure vous demander ebes la portière de votre maison, qui lui dit que vous clies ches vous avec votre oncle, un vieux monsières qui ne vous qu'itati jumais, et dui avait défende qu'on bissit monter personne. Morey était-il en effet chez vous à ce moment-là, qu'y faisit-il?
- R. Nous étions occupés à arranger la machine, nous n'avions pas hesoin d'uo troisième témoin, surtout d'une femme.
- D. N'est-ce pas ce jour-là qu'il vous donna le conseil de brûler vos papiers? Avez-vous suivi ce emseil?
  - R. Oui.
- D. Parmi ces papiers, n'y en avait-il pas un auquel vons teniez beaucoup, et que vous ne vous êtes décidé à brûter...
  - R. C'était une lettre de Jasod.
- D. D'après l'ordre qu'elle avait reçu de Morey, celle ci alla passer quelques instans ches la fille Duwat, rue Mealsy, puis elle rerint sur le boulevars, et elle vous aperquit à pru de distance de ches vous attablé avec Morey sons la tente d'un café, et buvant de la bierre. Ne la vites-vous pas vons-même à ce moment-làs, et ne vintes-vous pai lu parler?
- R. Oui, moosieur, Jétais entre le thêttre de la Caité et Franconi, en debors, sous la tente, je vis passer Nina; je dis : pauvre femnes, mon crime va le laisser orphéline, je ne sa mempécher d'aller à elle, je lui dis : Va m'attendre chez Annette. Elle s'an alla : elle q'etit ras trop content e.
- D. Vers trois heures, le même jour, n'étes-vous point allé, suivant votre promesse, retrouver la fille Lassave ehes la fille Bourquin.

R. Oui, monsieur.

D. A peine arrivé, n'avez-vous pas prétexté des affaires 1 our vous en alle.? Ne témoigniez vous pas une vive impatience, et n'aviez-vous pas la figure encore plus sombre et plus altérée que la veille?

R. Quel est le gredin, l'homme dans ma position, position bien triste, sachant ce que j'avais à faire le lendemain, qui n'eût pas été ainsi. Comment voullez-vons que je fusse joyens, ien étais use content.

D. Your avez dit, et il résulte de la déclaration de la dane Bury, confirmée par voi propres avent , que plusieurs des canons de fusil, adictés par vous le 25 juillet, n'avaient pas de iumère, et que cependant vons n'avier fait avenue difficulté de les prendet, parce que, disies vous, les personnes qui avaient besoin de ces canons sauraient bien les percee. Et en effet, l'arcespion d'un seul canon trouvé dans une armoire, tous ceux que vous avez employés étaient lorés. A l'aide de quel instrumenta avez-vous opéric de forage?

R, A l'aide d'un foret.

D. Qui est-ce qui vons avait procuré ce foret?

R. C'est Boireau.

D Avant de vous adresser à Boireau, n'aviez-vous pas dit à Pepin et à Morey que plusieurs de vos canons n'avaient pas de lumière, un leur avez-vous pas demandé un foret pour les percer, et ne devaient-ils pas chercher à s'en procurer un.

R. Oui, monsieur, je lui dis que j'avais besoin d'un foret pour percer des canons qui ne l'étaient pas. Sachant que Boireau en avait dans son magasin, je m'adressai à lui.

D. On a trouvé dans la fosse d'aisance un gros foret?
R. Ce n'est pas celui qui a servi à percer les canons.

D. Dans quel endroit, quel jour et à qualle heura précise a en lieu la remise que Boireau vous aurait laite de son foret?

R. J'oi été dans le magasin de son bourgeois, Boireau m'a donné rendez-vous chez lui, lue Quincampoix, n. 75, pour me le remettre.

D. Il résulte de vos réponses que ce serait le 27 juillet dans la matinée, que ceux de vos canons qui n'avaient pas de lumière auraint eté forcés ou qu'on aurait essayé de les force. Combien ont-ils été ainsi percés?

R. Trois.

- D. La pointe du toret ne s'est elle pas émoussée sur le troisième?
- R. Elle s'est cassée, et j'abandounal ce travail, que je jugeai inutile.
- D. Je vous représente le canou de fusil sur lequel il parait que s'est finousée le forct dout vous vous étes erris, parce que le trou, étant commencé trop près de la culasse, le foret a rencontré cette culasse à son dérnier pas de vis, et s'y est ébréché. Je vous représente en mêure temps un forct assi dans l'atelier où travaille Boireau, afin que vous puissies comparer le assure de ce forct avec la bréche qui se touve sur la culasse. Reconnaisser vous ce cauon de fusil? Reconnaisser vous ce foret comme étant celul que vons aurait prêté Boireau (Viceuser reconnail tous est objets.)

Vous persistez à dire que Boircau ignorait l'usage pour lequel vous lui empruntiez ce foret?

R. Oui, monsieur.

- D. Il résulterait rependant de plusieurs dépositions que le lundi 2 juillet, à huit heures environ du matin, Buireau serait sorti de ches son maître avec un foret, en disant qu'il alait percer des trous à l'hôtel d'Espagne, rue de Richelieu. Plus tard, ce motif de sortie, alélgué par Boireau, a été reconnu mensonger. Ne peut-on pas dès lors supposer qu'ait lieu il aller rue de Richelieu. Boireau, plus cetred que vous à monier une foret, aurait lui-même percé lette de ces canons, et que, onn foret se serait émoussé daus ses maios, en essayant de petres le troisième?
  - R. Ce n'est pas lui : e'est moi-même; je ne suis pas si maladroit que je ne sache percer un canon.
- D. Cependant je suis obligé d'insister sur cette observation, parce qu'il résulte de la déposition d'un térnoin que sur l'observation faite à Boireau par l'un de ses camarales, qu'il n'était pas resté long-temps deltors, il auxit répordu qu'il avait pris un cabriolet. Or, Boireau n'aurait certainement pas pris un cabriolet pour aller de la rue Neuve-des-Peitir-Champs, on memoure le sieur Verven, rue de Richelieu, à l'hôtel d'Espagne.

pagne.

R. Je serais bien coupable de dire que Boireau était au conrant de cette affaire. Je regarderais cela comme un crime

plus grand peut être que celui par lequel quarante personnes ont été tuées ou blessées.

D. Je ne vous demande que la vérité: quand vous pouvez dire quelqne chose de favorable à l'un de vos co-accuses, y vos paroles sont acceptées par la cour avec plus de satisfaction, sans doute, que lorsque vous en prononcerez qui leur soient défavorables.

R. Je demande pardon à M. le président. Je ne dis pas que M. le président me provoque, mais je répète que je serais coupable de dire que Boireau a sait connaissance de cela. Je n'acense pas la cour de me provoquer. Vons voulez juger en conscience j des hommes comme vous n'oblisient pas i des sentimens de veugeance. Vous me demandez la vérité, je vous la dis, j'ai fait mo aveu et je sois content de l'avoir fait.

D. Vous avez raison d'avoir cette confiance dans la cour, et c'est pour vous la donner plus entière encore que je fais cette observation, que vous avez entendue parfaitement.

La machine confectionnée, les fusils acheiés, il vous manquait encore, pour consommer le crime, de la poudre et des balles, qui est ce qui vous les a procurées?

R. C'est Morey.

D. Quel jour et à quelle heure Morey vous a-t-il apporté cette pondre et ces balles?

R. Le 27, vers cinq heures du soir.

D. N'est-ce pas le même jour que les canons de fusil ont été charges?

R. Oui, monsieur.

D. Qui est-ce qui les a chargés?

R. Moi et Morey, mais en partie Morey les a tous chargés.

D. Combien de temps cette opération a-t-elle duré?

R. Elle a duré long-temps, jusqu'à neuf heures du soir, soit pour cheviller la machine, soit pour tout disposer.

D. A quelle henre Morey est-il descendu de chez vous?

R. Sur les neuf heures et quelques minutes.

D. Vous rappelez vons si en le reconduisant vous avez été rencontré sur l'escalier par quelqu'une des personnes qui ha-

bitaient la maison?

R. Oui, mais c'est une chose convenue, lorsqu'on se mêle d'affaires aussi graves on cherche toutes les ruses. Morey avait soin de mettre son mouchoir devant sa bouche comme s'il avait

envie de se moucher. Il avait soin de sortir le ruban de la déceration de Juillet. Au lieu de présenter sa ligure, il tournait plutôt le dos. Il est possible que cette dame ne l'ait pas reconnu ; je l'ignore.

D. N'était-il pas convenu que Pepin, suivant ce qui avait été convenu entre vous, viendrait se promener à cheval devant vos feueties, afin que vous pussiez ajuster le point de votre machine?

R. Oui, Monsieur.

D. Avez-vous vu, en effet, Pepin passer à cheval sur le boulevard?

R. Non . Monsieur.

D. Où êtes-vous allé après le départ de Morey ?

R. Je suis descendu au cofé des Mille Colonnes, j'ai parlé avec un garçon de calé nommé Charles. Il se trouvait un autre jenue homme que je voyais pour la première fois. Nous causâmes ensembles je payai deux tasses de café et un petit verre, bien que l'en boive rarement.

D. Avez-vous revu Boireau ce soir-là?

R. Qui, Monsieur.

D. Daos quel endroit et à quelle heure l'avez-vous vu ?

R. Vers dix ou onze heures; il était plutôt onze heures que dix.

D. Boireau ne vous dit-il pas alors que Pepin, qui était malade, lui avait prété un cheval et l'avait envoyé en son lieu et place, sur le boulevard, pour vous servis de point de mire?

R. Oui, Boires u me dit cela, et ajouta : tu vois bien que je suis su courant de ton affaire. Tu ne me l'assis par det; me croyain-tu donc capable de te vendre à la police? J'eus alors les bara coupés. Comment, din-je, Pepin 'a comité une affaire aussis grave. Il me fit des protectations, mais l'étais fort embarrassé. Je restai avec Boireau jusqu'à onte beures.

D. Ainsi, é'est de cette époque seulement que vous dates la

complicité de Boireau ?

R. Oui, Monsieur, il ne savait-rien de ma part. Il paraît que Pepin lui avait confié l'affaire auparavant.

D. Où êtes-vous allé le 27 juillet, à onze heures du soir, après que Boireau vous eut quitté?

R. J'accompagnat Boireau jusqu'à la rue Saint-Martin, et je

rentral chez moi. Certes, je n'y trouvai pas un sommeil bien paisible.

D. Le 28 juillet, de grand matin, n'étes-rous point allé chez Sorba, Corse comme vous, et ne lui avez-vous pas proposé de vous seviri de second dats un duel 7 Quel motif aviezvous de faire cette proposition à Sorba, dans un moment où il ne semblait pas naturel que rous fusiez disposé à avoir une affaire de cette sorte sur les bras.

R. Un homme, dans la position où je me tronvais, que la cour me pardonne l'expression, s'accroche à un chien. Si Sorba cût été un homme de nature à m'en imposer; un homme qui pût m'inspirer de la confiance, je lui aurais dit que j'étais dans une triste position. Mais je ne voyais là qu'un jeune homme qui ne méritait pas ma confiance. J'allai chez Sorba pour trouver une distraction; je le regardai en face, disant en moi-même: tu es trop jeune homme. Si j'avais eu seulement de quoi m'es aller, l'aurais abandonné tout le mobilier. Si Janod était arrivé, j'aurais remboursé Morey et Pepin ; je leur aurais dit : eessez de conspirer contre l'état .... vous n'en n'êtes nes digne. Sorba ne m'inspira pas assez de confiance, il me fallait un prétexte pour justifier ma démarche, je lui parlai de ce prétendu duel. Sorha me dit: vous savez que vous avez la main malheureuse. Il but un canon et moi un son de cacis chez le marchand de vin du coin de la rue Charlot.

D. Avez vous revu Boireau le 28 juillet dans la matinée?

R. Oui, monsieur.

D. Dans quel endroit et à quelle heure l'avez-vous vu?

R. Entre neuf et dix heures, sur les boulevarts.

D. Etait il seul ou en compagnie d'une autre personne.

R. Il était accompagné de quelques personnes que je ne connaissais pas.

Boireau quitta sa société d'une trentaine de pas environ; il me dit; nous sommes tous prêts; toi, vas à ton affaire, nous scrons à notre poste. Je men fus chez moi; je derais 6 fr. à M. Tréaux, j'allai le payer; s'il m'arrive malheur, me dis-je, ien e veux pas qu'il perde les cinq france.

D. Boircau ne vous dit-il pas alors : nous serons tous là, et nous attendrons l'affaire?

R. Oui, monsieur.

D. Ne se plaignit-il pas du défaut de générosité de Pepin qui,

la veille, lo squ'il l'avait envoy! à su place sur le houlevart, ne hui aurait o Tert ni un verce d'eau-dd-sie n' une pière de 100 mus. et n'accepta-t-il pas 20 sous que vous lui donnâtes?

R. Boireau avait bien vu le matin que Pepin n'était pas généreux, il ne m'apprenait rien de nouveau en me disant cela-Pepin ne m'a pas offert seulement un verre d'eau-de-vie, et cependant on n'a rien à soi dans des circonstances pareilles, on ne devrait pas être chiche, même d'un verre d'eau-de-vie Maia on me demanda : as-tu de l'argent? oui, à peu près 3 francs. Je mis la main à la poche, je lui donnai 20 sous,

D. Avez-vous vu Morey le 28 juillet dans la matinée?

R. Qui, mais avant de retourner chez moi.

D. Dans quel endroit et à qualle heure l'avez-vous vu?

R. Sur les neuf heures et demie, à peu près dix minutes avant de rencontrer Boircau, parce que l'avais été le long du capal pour rejoindre cette amie, à laquelle je comptais en moi même dire adieu pour jamais. Je n'ai pas voulu passer par la rue d'Angoulême, parce que beaucoup de monde descendait à la revue. Je suis venu dans la rue Ba-se, en face de la maison qui porte sur le boulevart le n. 52. Morey m'avait douné rendez-vous à cet endroit à Montreuil, chez le restaurateur Bertrand, où nous avions déjedué avec Pepin. Lorsque je l'eus rencontré, je lui dis adieu, c'était dans mon cœur pour toujours.... Je n'en exécutai pas moins mon projet.

D. Ainsi Morey vous a donné rendez vous rue Basse du-Temple. Ne deviez-vous pas foir ensemble vers la burrière de Montreuil ou de Charenton, celle des deux qui se trouve la plus voisine de la barrière du Trûne, et où vous aviez déjenué ensemble quelques jours auparavant?

R, Je vous demande pardon, voulez-vous me répéter cette question?

Le enfantent, répète la question et ajoute :

Au moment où vous étiez concenu de ce rendez-vous, Morev ne vous avait-il pas dit : nous f...... le feu aux barrières et dans la banlique, nous briserous les télégraphes; et nous verrous?

Pepin , deux mois avant l'attentat, n'avait il pas parlé de yous procurer un passeport pour l'étranger; mais, après y a voir réflécht, ne vous dit-il pas : La meilleure cachette c'est encure Paris, et ne renonça t-il pas ainsi que vous à l'islée d'un passeport pour l'étranger? Morey alors ne se chargea-

R. C'est-à-dire que nous devions nous sauver par la barrileré après l'évéuement. Morey me dit : Lorsque notre affaire sera faite, que tout sera démoit, nous nous ensitions: alors nous mettrons à bas les télégraphes, nous mettrons le feu aux granges de la bantieue; les gardes nationaux de la banlieue viendront pour donner secours à leurs maions, à lenrs familles, et nous mettrons tout en déroute. (Mouvement général dans l'auditors. Moi, le netts rein à cette harses.

D. A cette époque-là, avez-vous renoncé l'idée d'un passeport à l'étranger.

R. J'étals forcé de rester. Si l'avais eu le moven de passer à l'étranger, i'v aurais passé, parce que l'étais indigné, voyant que moi. Fieschi, i'étais si avancé avec des particuliers qui voulaient me faire tirer les marrons du feu. (Sensation.) Il faut aussi, dans cette affaire, que chacun ait sa part. Je me plaindrais aussi bien du gouvernement que je me plains de mes complices, comme aussi le leur rendrais justice s'ils le méritaient. Nous nous renfermions entre nous trois, dans des conversations sur les résultats du projet que nons avions. Morey, c'est mon complice; Pepin aussi, je ne yeur pas plus charger l'un que l'autre. Morey disait : Lorsque le gouvernement sera renversé..... Pardon je voulais parler de Pepin. Pepin me dit en me mettant la main sur l'épaule : Mon brave, vous serez récompensé. Je le regardal avec indignation et lui dis : Moi, ne vous en inquiétez pas. Je n'osais nas faire trop d'observations, parce qu'il étail grand auprès de moi qui suis très-petit, car il est propriétaire et industriel. et moi je n'avais pas deux sous pour me faire faire la barbe, Pepin disait de grandes phrases; je lui répondis; Mais lorsone le roi ne sera plus, lorsque ses enfans ne seront plus, nous aurons la guerre civile dans notre pays. Croyez-vous pouvoir renfermer à Paris le gouvernement dans une tabatiere? Non : il vaura des coups de fusil de tirés de tous les côtés. Quant à vos proclamations, ajoutai-je, et à ce que l'on entend promettre au peuple, je ne m'en mêle pas. Je suis soldat ; je me mettrai à la tête de cent ou denz cents hommes; je suis toulours été sans ambition, c'est à-dire sans ambition de places : mon ambition a été la gloire. On peutêtre bon soldat sans être grand académicien. Je dirai à ces deux cents hommes : Voici ce que j'ai fait, et ce que peuvent attester tous ceux qui ont servi sous le grand Napoléon. Si parmi ces deux cents hommes, if en est un plus capable, je lui cederai le pas; tans quoi, je m'empare du commandement. Il nous restait en effet à combattre Pétranger du Rhin et les Cosagues, qui sont jaloux de notre patrie. Le Français est le peuple le plus brave, son premier élan est de tout cœur; il n'a qu'un défaut, et l'on me pardonnera de le dire, c'est qu'il est changeant. Voilà pourquoi tous les peuples sont jaloux des Français, soit pour la civilisation, soit pour l'héroisme. Morey et Pepin répondirent : Bah! .... Je reviens sur mes pas, je reviens à ma cause; vous êtes mes juges, vous me condamnerez comme un homme coupable, mais non comme un assassin; la vertu, l'humauite, sont des lois auxquelles je ne manquerai jamais.

Après cette conversation, Pepin ne me dit plus rien: Morey me dit: Un instant! Lorsque nous serons les vainqueurs, que ferons-nous? Je répliquai : vous vous arrangerez comme vous l'entendrez.

Morcy sjouta: Une fois que le gouvencement sera renversé, if faut que lout le monde soit heureux. Le vous demande, lui dis-je, si la chose est possible; il y aura toujours des voleurs, des filons, des pareiseux, des irrogens. La nation sera riche, resprit Morcy, parce qu'à l'égard de tous les hommes qui on fait leur fortune d'après l'Empire, ouus examinerons leur fortune; on leur dira, tu avais 100,000 fr., qu as gapoi 100,000 fr. encore de plus après l'Empire, garde-les; mais ecus qui auront amassé un million nous leur l'aisserons 500,000 fr.; et le reste sera joint aux biens nationaux. (Mouvement poclongé.)

Morey ne parla plus d'être heurenx après cette observation. Son bonbeur à lui feit de tirer des coups de fusil ; é'est un homme très-adroit au tir, beaucoup plus que moi, je ne roudrais pas attendre son coup à cent cinquante pas; il disait, quelquefois : si un tel tombait au bout de mon canon de fusil, je me changerais de son affaire.

Revenons à Pepin. Il disait: ceux qui sont de la monarchie déchue ou de la monarchie actuelle doivent tomber les uns comme les autres. Il faut que leurs têtes roulent dans les rues commue les pavés. (Noureau mouvemant.) Je répondis: Le sang demande le sang; voyez dans mon pays lorsqu'un homme en a tué un autre, toute la famille prend sa vengeance. Il en sera de même dans notre patric, tout sera dans la confusion. Voit de eque je dis à Pepin.

D. Morey ne vous dit-il pas qu'il vous procurerait dans tous les cas un passeport pour l'intérieur?

R. Oui , Monsieur.

D. Ce passeport n'était-il pas délivré au nom de Bescher?

R. Oui , Monsieur,

D. L'avez-vous eu en votre possession, ou bien ne devait-il vous être remis qu'au dernier momeut?

R. Je ne l'ai jamais eu entre les mains. Il faut dire la vérité. Lorsque j'ai été chez Morey, j'étais fort malheureux. Si j'avais pu, par mes complices, me procurer un passeport, je me serais éloigné.

Tetai dans la deroitee misère, plus à plaindre que le chien qui cherche as nourriture au coin des rues. Un autre à ma place serait devenu fou à rire devant tout le monde, ou bien aurait eté méchant à tout boulevener, un autre se serait jeté à la fanérie. Moi, pas du tout. Je suis devenu l'assassis de quarante personnes. Malheureusement la perte d'un homme comme unoi ne rendra pas la vie à mes victimes. Le mal cet fait, j'ai fait périr un brave maréchal, et vous le sayze, rous sous qui arez combattu aver lui.

D. Savez-vous si c'est par le fait de Bescher ou à son insu que ce passeport se serait trouvé dans les mains de Morey?

R Morey in dit i Après l'événement, nous verrons à nous procurer un passeport. Morey est bon, Morey est gédéreux. Il m'aurait douné sa chemise pour me changer. Il me fit trouver un livret et du travail sous le nom de Bescher; c'est ainsi que j'estasi chez Lesge, fabricant de papies p eintie, par l'internédiaire de Morey. Je n'oublierni non plus januals le service que m'a rendu mon pauvre ami Janod qui me donna quelques sous poir vivre.

D. Morey ne s'étuit-il pas également chargé du soin de faire disparaitre les indices qui pourrairra mettre fa justice sur les traces de l'auteur de l'attentait À risi lorsqu'e le 28 juillet vous avez emporté de chez vous la malle qui avait servi à faire entrer voi canons de fossil dans la maison sanaqu'il hissent remarqués,

et lorsque yous l'avez déposée eliza en l'Alland, rue de Poissy, n. 15, n'était-il pas contenu des ous que Morey irait chercher cette maile chez Nolland?

R. Oui, M. le président.

D. Navez-vous pas dit en effet i N and, en le priant de recevoir la malle, que si elle n'était par alevée dans une heure, il fallait qu'il etit bien soin de ne la 1 mettre que sur un ordre de Morey?

B. Oui, Monsieur,

D. Avez-yous conservé un souveoir exact des diffèrens objets qui étaient reofermés dans cette malle au moment où vous l'avez déposée chez Nolland?

R. Il y avait dans cette malle dis volumes de Cieéron, trois volumes de la Police dévoilée, et un volume de la Biographie des prêtres; plus, 50 fr. provenant d'économies et d'une couverture que j'ai fait mettre en gage par Morosini. Les 50 fr. ne se sont plus retroirée, ni sept volumes; ces volumes ont dûêtre pris par Morey ou par Volland.

D. Je vous représente un carnet qui a été trouvé le 24, août dans les fosses d'aisance de la rue Saint-Victor, n. 25, où logait Morey. Reconnaissez-rous ce carnet comme vous appartenant, et comme ayant été par vous placé dans votre maile?

R. Oui, monsieur, voilà un itinéraire des Omnibus, pour lequel je devais faire un plan.

D. On lit ave ce carnet, à la suite de quelques noms propres sans adresses, de quelques adresses sans noms propres, et de renseignemens sur les voitures dites Omnibus, une phrase derite à demi-mots et qui semble vouloir dire. Le mois de juillet effraiera la France. Avez-vous quelque explication à donner sur cette chasse?

R. Je ne me rappelle point avoir écrit cela. Au reste, ce ne serait pas étonnant; le mois de juillet a dû effrayer la France.

On lit encore sur ce carnet l'indication de diverses dépenses dont l'objet est clairement éuoncé, et qui se rapportent au paiement de trois demi-termes de votre loyer et à l'achat de votre mobilier. Mais sur l'une des feuilles où figure le détail de ce mobilier, on lit un article ainsi conqu: Buce, 15fr. 2 o ceu: Que signific cet article?

R. Il est possible que j'aie mis bua pour bois. Je n'écris le français que par routine.

D. D'abités sommes, et notamment celles de 6 fr. et de 12 fr., égilement inscrites sur ce carnet, ne s'appliquent-elles pas à diverses dépenses parmi lesquelles figurentle prix de la façon du beis de la machine, et le prix de la malle dans laquelle les carnos de fusil ont été transportés cher yous?

A côté de ces articles de dépenses, on lit sur votre carnet, au haut d'une page, le mot recut, et au dessus trois sommes de 210

210

347

réunies par une accolade. Un peu ples bas on lit :

Et au bas de la page :

R. Je n'ai recu en tout de Pepin que 525 ou 550 fr.

D. Quelle explication avez vous à donner sur ces diverses sommes, et nutamment sur celle de a18 fr. 50 n. répétée deux fois sur cette page, et qui est ideatiquement la même que celle qui figure sur l'un des livres de Pepiu, comme ayant été par lui remis à Bascher?

Sur le verso de la feuille on lit :

D. On lit les chiffres 218 58; il est possible que la virgule ait été oubliée, et que cela signifia 218 fr. 50 centimes.

R. La virgule aura été certainement oubliée, ou bien se sera essacé par le séjour du carnet dans les latrines.

D. Sur le recto de la dernière feuille de votre carnet, on lit :

## Reçu 3190

Pouvez-vous donner l'explication de cette somme?

- R. En voils encore une! (On rit.) Ce sont des choses dont moi seul aurais pu donner l'explication, mais qui me sont sorties de la mémoire.
- D. A combian évaluez-vous les sommes qui vous auraient été remises par Pépin et par Murey, depuis le mois de mars jusqu'à la fin de juillet, en vuc de l'attentat que vous deviez commettre?
- R. 530 francs, au plus, je ne puis me rappeler jusqu'à une obole.
- D. Il est difficile d'admettre que pour un intérêt aussi minime, vous vous syezt décidé à concommer un tei attentat. Si vous n'avez reçu, ce effet, que 500 francs, la promesse de sommes beauceup plus considérables ne vous avait-elle pas dés faite, ou bien des espérances d'une autre nature ne vous avaient-elles pas été données? N'avait-il pas été souvent question, entre Pepin, Morry et vaus, soit de lours prêtentions personnelles, soit des récompenses auxquelles vous pouviez prétendre en cas de succès?

N'avait-il pas été également que tion entre vous des mesures qu'il serait nécessaire de preudre pour tirer parti de l'attentat après qu'il aurait été consommé?

vons étiez-rous quelquefois entretem avec Pepin et Morey des ravges que d'evait causer votre machine? que vou dissiant-ills à ce sujet? Quelque aveugle que fât leur hoise contre le roi, p'ont-ils pas au moins montré quelque héstiation à la peanée de commettre tant de erimes dans no neuf, d'immeler tant de victimes innocentes, et d'ajouter au deufi de la patrie tant de douleurs privées?

Vous même, au moment de consommer l'attentat que rous aviez combiné depuis si long-temps, n'avez-vous pas été ellipay de la redifertates de l'action dont vous allées vous rendre coupable, et n'avez-vous pas, au moiss pendant queiques secondes, recule devant la responsabilité d'un tel forfaiz? Serait-ce un préjugé fatal, une fausse et criminelle honte, et la crainte de manquer à une parole donnée, qui auraient triomphé de cette horreur passagère du crime que vous dites avoir épouvée?

Les déclarations que veus aver faites dans l'instruction et que vous aver venouvelées aujonn'l'hui sont bien graves; clles sont telles, que si elle se confirment, elles doivent attires sur la tête des hommes qui sont placés à côté de vous sur ces banca l'animadversion de leurs soncitopens et toute la devérité des lois. Je dois vous demander, encore uue fois, al vous persister dans ces déclarations?

R. Je parle ici pour mon compte; je ne cherche pas à blanchir mon affaire, c'est impossible; je suis déclié à brie le calice jusqu'à la lie. J'avais fait des reflections, mais je ne les ai pas communiquées à mes compliees qui, de leur côté, ont gardé le silence sur ce sujel. Souvent je songeais à ma triate position. Je m'expliquerai forsque la cour m'accordera deux minutes après le débat de mes avocats.

D. Persistez-vous dans toutes vos declarations?

Firsoni (levant les deux mains et d'un ton solennel.) — Oui, monsieur le président, j'y persiste, et j'en jure sur le tombeau de mon père.

LE PRÉSIDENT. - Asseyez-vous.

L'audience est suspondue depuis trois heures quarante minutes jusqu'à quatre heures. Pendant cet intervalle on fait placer l'accusé Morey dans un fauteuil en face de la cour.

Le rasiner. — Laudience est onverte. Avant de passer à l'interrogatoire de Morcy, j'ai encore quelques questions à adresser au premier accuel. Fisechi, vous avez parté de deux évadés de Sainte-Pélagie qui ont couché chez Bischer; savezvous leurs noms?

Fieschi. — Je sais que deux des évadés ont conché chez Boscher, mais on ne m'a pas dit leurs noma.

D. Vous avicz donc des relations avec Bescher?

R. Non, monsieur, je l'ai su de Morey.

: Le гибапент. — Nous passons à l'interrogatoire de Morey.

M° Duront. — Morey ayant la voix très faible, j'offre à la cour de lui transmettre ses réponsea.

LE PRÉSIDENT. — Ce ne peut pas être le d'fenseur, mais un homme attaché à la conr qui se charge de ce soin. M. de La

Chauvinière, greffier, va passer an barreau, au dessus de Morev. et près de M. Dupont.

M, de La Chauvinière, greffier-adjoint, prend place au barreau, et reproduit avec une c'arté, une exactitude, une précision remarquable, chacune des réponses de l'accusé.

D. Murey, depuis 1850, n'avez vous pas constamment fait partie des sociétés politiques secrètes, et notamment de la Societe des Droits de l'homme?

R. J'en ai fait partic.

D. Je vous représente une certaine quantité de poudre et de balles saisies à votre domicile.

R. Je les reconnais: ces balles me servaient lorsque je tirais an prix.

D. N'avez vous pas été militaire, avant d'exercer la nrolession de bourrelier?

R. J'étais bourrelier avant d'être militaire, et dans mon service même, j'exercais cette profission,

D. Independamment de l'exercice que vous avez pu acquérir au service dans le métier des armes, ne yous êtes yous pas rendu très habile à tirer des coups de fusil par une pratique constante?

R. Point du tont, j'étais un tireur ordinaire.

D. Depuis combien de temps connaissez vons Fierchi?

R. Je l'ai connu à peu près en 1834.

D. Où l'avez-vous connu? R. Par l'intermédiaire d'un nominé Lepinel , marchand de

menbles, notre voisin à tous ileux.

D. Connaissiez-vons la fille Nina Lassare? R. J'ai convu Nina Lassave chez sa mère, je l'ai vue peutêtre une ou deux fois.

D. Combien y avait-il de temps que yous l'aviez vue, lorsqu'elle est ellée chez vous le 29 juillet?

R. Il y avait très long-temps, car c'était avant qu'elle entrât à la Saluétrière.

D. Saviez-vous avant cette époque quelle était la nature de ses relations avec Fieschi, et l'intérêt qu'il prenaît à cette ieune fille?

R. Co.ume il visait avec la mère, j'ai supposé qu'il prenait intérêt à la fille. Je ne me suis pas occupé d'elle, et je ne sais quelles étaient les intentions de Fieschi.

D. Cepen lant, Fieschi prétend qu'il vous avait fait promettre de prendre soin d'elle s'il venuit à périr?

R. Cela est faux.

Le ratissent. — Vous entendez, Fieschi, les dénégations de Morey: persistez-vous dans votre dire?

Firscat. — S'il est nécessaire je prouverai que Morey me connaît depuis 1831, et non pas seulement de 1834.

Money. — Avant 1834 j'avais vu passer quelquefois Fieschi; mais cela ne s'appelle pas connaître quelqu'un.

Le refesident. — Lui aviez-vous recommandé Nina Lassave, et avait-il pris l'engagement de s'intéresser à elle? Fizzent.—C'est après que nous avions combiné l'attentat que

Morey et Pepin avaient promis qu'ils prendiaient soin de la petite.

Lz razsident. — Morey, vous entendez la dénégation de Fieschi.

Monzy. - Je persiste.
D. Connaissiez-vous Pepin?

R. Oui.

D. Depuis combien de temps aviez-vous des relations avec lui?

R. Depuis 1832 à peu près, guère avant.

D. Connaissicz-vous Boireau?

R. Non.

D. Connaissiez-vous Bescher ?

R. Je connaissais Bescher.

D. Ne lui avez vous pas servi de témoin pour obtenir un livre! d'ouvrier relieur?

R. Non.

M. DE PA CHAUVINIÈRE.—L'accusé me fait observer qu'il a répondu non, parce qu'il n'avait pas entendu la demande; à présent il répond oui.

D. Avez-vous eu des rapports frequens et intimes avec Fisschi quand il était employé au moulin de Croullebarbe? R. Non, je le voyais comme on voit une personne sans être lié avec elle.

D. Saviez vous pour quel motif Fieschi était obligé de se cacher lorsque vous lui avez donné retraite chez vous?

R. Fieschi m'avait dit qu'il était condamné politique.

D. Fieschi à cette époque ne se disait-il pas républicain, et

ne l'avez-vous pas aidé par sympathie pour des opinions que vous partagiez?

R. Il distit qu'il étair épublicain ; je u'ai jamais choché à cacher que je l'étais, unis un hon républicain vant hien un autre citoyen. Ce n'est pas à cause de l'opinion qu'il professait que je l'ai regu, j'aurais reçu chez moi une personne quelconque du moment que j'aurais reconnu qu'il de était bonnête.

D. Fieschi ne prenaît-il pas des lors les noms de Ecocher ou d'Alexis ?

R. Je n'ai point eu connaissance de cela.

Le rafanex?.— N'esprimiez-vous pas auxii le regret de n'avoir pas à vote disposition une somme comidèrable dont vous auxiez besoin pour réaliser un autre projet » quel vouè vous d'abord songé , et qui aurait consisté à louer la maise? la plus voisine du corps-législatif, pour y établir une mine, et faire sauter le Roi, au mouvent où il ouvrirait la session des chambres?

Monax. — C'est de pure invention de la part de Fieschi; je

Le président. — Fieschi, vous entendez cette dénégation?

Firson. — Lorsqu'il me dit cela, je me rappelle que j'en ris beancoup, parce que ce projet me paraissait une plaissalerie.

Mostvi. — Junais de ma vie je n'ai eu une telle idée; je vousdemande ce que le Roi m'a fait, à moi, pour avoir une idée pareille.

Fiesca. - J'affirme ma première déclaration ....

D. Ne disiez-vous pas encore à Fieschi que si le Roi se tronvait au bout de votre fusil, vous ne le manqueriez pas?

R. Jamais de ma vie je n'ai en moe pareille idée ni fait une pareille réponse.

D. Quelques jours après les premiers eutreliens que vous aviez ens avec Fieschi, au sujet de la macinue, ne l'avesvous pas conduit chez une personne qui derait lut precurer de l'ouverge, et qui en effet promit de s'occuper de int? Cette personne n'était-elle pas Pépin ?

B. En effet, j'ai conduit l'ieschi chez Pepin dans l'espoir qu'il lui donnerait de l'ouvrage, puisqu'en effet il a une mécanique pour les légumes secs. D. Sous quel nom avez-vons présenté Fieschià Pepin?

R. Sous le nom de Fieschi; mais je lui ai dit qu'il prenaît le nom de Bescher.

D. Quelque temps après que vous cûtes conduit Fieschi, cher Pepin, ne lui dites vous pas que vous avicz montré à Pepin le dessin de la machine; que Pepin en avait été tèfrappé, et que s'il voulait se décider à faire une machine sur ce plan, Pepin ferait les avances nécessaires.

R. Tout cela est faussete et mensonee.

Fiescen. - J'affirme ma première déclaration.

D. Après avoir fait cette nouvelle confidence à Fieschi, ne lui dites vons pas que Pepin demandait à le voir, et ne le conduisites- vous pas en effet déjeuner chez Pepin?

R. J'ai conduit Fieschi un matin chez Pepin, mais je n'y ai pas déjeuoc. Il ne doit pas suffir à Fieschi d'avancer les faits, il faut les prouver.

LE PRÉSIDENT. - Ficschi vons avez entendu ce que vient de dire Morey.

Fizscen, -- J'ai dit la vérité, ou me eroira ou on ne me croira pas, mais les faits sout là.

D. Pepin, alors, ne demanda-t-il pas à Fieschi un modèle en bois de la machine dont vous lui aviez montré le dessin?

R. Je d'ai aucune connaissance de ce fait-là,

D. En attendant que ce modèle fût confectionné, u'avezvous pas demandé, a juisi que Pepiu, à Fieschi, à quelle semme pourrait monter la dépense nécessaire à l'exécution de l'attentat que vous médities?

R. Je u'ai pas pu demander cela, puisque je n'ai aucune connaissance de ce qu'on me dit en ce moment.

LE PRÉSIDENT. - Vous entendez, Fieschi?

Fiescm. - J'affirme.

D. Fieschi ne vous remit-il pas alors un calcul détaillé qui montait à 500 fr. environ, et ne convintes-vous pas, Pepin et vous, de payer cette dépense par moitié?

R. Tout cela est fanx,

Lt Parsident. - Fieschi, vous entendez ?

Fiescui. — J'affirme.

D. N'est-ee pas dans l'entrevue dont il vient d'être question ou à la suite de cette entrevue, que la pensée du complot a été formellement et définitivement a rétée entre l'epin. Fieschi et rous, et le jour fixé pour l'exécution? Ce jour n'était-il pas celui de la fête du roi ?

R. Il n'a jamais été question de cela , je n'en ai jamais en ni l'intention , ni la pensée:

Fiescui, - J'affirme ma première déclaration.

D. Ne vous occupites-vous pas, des lors, de concert avec Fieschi et Pepin, de cherchir un logement favorable à l'exécution de vos projets?

R. Pas du tout, je n'ai aucune connaissance de cela.

D. Fieschi ayant trouvé un logement, houlevard des Fillesdu Calvaire, n'étes vous pes allé voir ce logement, et n'avezvous pas détourné Fieschi de le prendre?

R. Je ne sais pas sculement ce que l'on veut me dire.

Fuscat. — J'affirme ma première déclaration. J'ai encore un témoin qui m'a vu avec Morey lorsque nous cherchions un logement. Ce témoin est un nommé Cornillon, qui fait partie de la 1<sup>st</sup> compagnie des sous-officiers sédentaires, ici, rue d'Enfer.

Money. — Cornillou a pu me rencontrer avec f'ieschi, san s que cela veuille dire que je cherchais avec lui un logument.

D. Lorsque Fieschi cht découvert l'appartement qu'il a depuis occupé au boulevard du Temple, n'étes-vont pas allé le voir, et n'avez-rous pas approuvéle nouveau choix qu'il avaitt fait?

R. Je ne suis allé mille part.

D. Cependant il parattrait que vous vous fites passer pour l'oncle de Fieschi, et que vous vous portites son répondant, lorsque, sous le nom de Gérard, il arrêta cet appartement, en offrant de payer un demi-terme d'avance?

R. Cela est absolument faux. Si Fieschi me met cela sur le dos, éget qu'il le ceut bien. Il avait toujours une cinquantaine de personnes sur son dos ; il est possible que ce soit une de ces personnes ; ce n'est pas moi.

Fizsem. - J'affirme mes premières déclarations.

Money. —Il est à ma connaissance que Fieschi allait souvent avec un individu qui se disait officier piémontais, cet officier est à peu près de ma corpulence, il est possible qu'on l'ait pris pour moi.

LE PRÉSIDENT. - Savez-vous le nom de cet officier pidmontais?

Monay. - Fieschi me l's dit, je l'ai oublié.

Le président. — Fieschi, vour venez d'entendre Morey, avez-vous connu un officier piémontais de la corpulence de Morey?

Fisson:— Je ne connais aucun officier piémontais. Je connaissais deux italiens: l'un est Morosini, jenne homme de vingt-huit à trente ans, qui est plus grand que moi, et l'autre, son nom m'échappe, il est très grand.

Moars. — La personne dont je veux parier est à pen près grosse comme moi, grisonnant comme moi; pas tout-l-fait aussi âge; portant habituellement un chapeau à largas bords ayant les yeux à fleur de tête.

LE PRÉSIDENT. — Est-ce là, Fieschi, un homme que vous aviez l'habitude de voir.

Fiescui. — Morey se trompe, puisqu'il a dit que ce que j'avais dit était faux. je dirai à mon tour que ce qu'il dit est faux.

Moner. - Je ne tiens pas à ce que cet officier soit piémontais; il est possible qu'il soit italien.

Le raisinent, — Fieschi connaisser-vous un officier italien à peu près tel que vient de le dépeindre Morey?

Fuscai. — Non monsieur le président.

Money. — Dans tous les cas, cet individu avait un accent
méridional.

Le rafament. -- l'officier italien dont le nom ne vous est pas venu, n'est-ce pas M. Conseil.

Figscar, -Oui, M. le président. Je n'en connaissais pas d'autre, et il est grand.

Monr. Il est à ma connaissancé qu'après sa totte de chez moi, Fieschi a couché quelques nuits chez mon neveu Benaudin; mais comme il a voulu faire dans cette maison comme chez moi, y prendre pied, la femme Renaudin l'a prié de sortir, d'alter ailleurs...

Le Président. — Morry, saviez-vous que Fieschi avait couché plusieurs fois chez Pepin?

Money. — Je crois me souvenir avoir entendu dire que Firschi y avait couché deux ou trois fois. Je ne puis préciser ce fait, ni l'époque.

LE PRÉSIDENT. - Pourriez-vous fournir des renseignemens sur cet Italien dont vous avez parlé? Si vous avez des renseignemens à fournir, il vant mieux le faire maintenant que plus tard, si l'on venait à avoir besoin de recherches.

M. Devont, défenseur de Morcy, - J'ai fait faire des recherches pour savoir le nom de cet individu; il m'a été impossible d'y parvenir. On m'a désigne un témoin qui pouvait l'avoir vu avec Fieschi et qui pourrait savoir son nom. Il ne m'appartient pas d'aller chez un témoin l'interroger moimême. J'ai fait assigner ce temoin; il viendra, et nous nous expliquerons.

D. Savea-vous à quelle époque il a occupé le logement qu'il avait loué au boulevard du Temple?

R. Je n'ai su qu'il demeurait au bonlevard du Temple qu'au moment même de l'attentat. D. A partir du 8 mars, n'avez-vous pas rendu de fréquentes

visites à l'ieschi dans la maison où il lograit, et n'avez-vous pas continué à le voir aussi souvent que par le passé, soit chez Pepin, soit chez vous?

R. Je n'ai fait aucuse visite à Fieschi an boulevard du Temple, mais je l'ai vu quelque fois cluz moi, parce qu'il y venait.

D. Morey a-t il vu Fieschi chez Pepin?

R. Une seule fuis, forsque j'y ai diné : Fiéschi y est venu. au moment on nous prenions le calé, au sortir de table.

Vers la fin du mois de mars, n'avez-vous pas assisté, chez Pepin, à un diner auquel se trouvaient Fieschi et quelques autres personnes? Ponrriez-vous dire quelles étaient ces personnes?

R. J'étais là comme un étranger, je ne connaissais pas les personnes qui s'y trouvaient; je me souviens senlement d'y avoir vu un jeune homme et un gros monsieur qui était auprès de moi.

D. Vous rappelez-vous si. à ce diner, la conversation a principalement roulé sur la politique on sur tont antre sujet?

B. Il n'y a cu aucune conversation politique. On a parlé vins, enfin toutes sortes de choses insignifiantes.

D. Votre invitation a-t-elle cu heu verbalement ou par <del>úzrit</del>?

R. Verbalement.

D. Quel jour? A quelle heure?

R. Je ne puis dire le jour. Je me souviens que M. Pepin passa chez moi pendant que j'étais abseut, qu'il me fit dire de me trouver chez lui tel jour à telle houre.

D. Qui a-t-il charge de cette commission?

R. Madame Mouchet, ma fimme de confiance.

D. N'avez-vous pas, suivant votre habitude, parlé, pendant le diner, de votre habileté au tir et de votre passion pour la chasse?

R. Il est bien possible qu'à ce diner on ait parlé de chasse, mais je n'ai nullement parlé de mon ailrese à tirer.

D. Morey a dit que Fieschi avait tonjours cinquante personnes avre lui ou sur son dos? Quelles étaient ces personnes?

R. Ce sont des gens que je n'ai ni vus ni consus.

D. Comment savez yous alors que ces personnes se tronvaient sur le dos de Fieschi?

R. J'ai voulu dire par la que j'ai rencontré Fieschi tantôt avec une personne, tantôt avec une antre.

D. Arez-rous su que lans les demiers jours d'artil, Fieschi-Sétati occupé de l'abent ful hois necessaire à la confection de la machine, dans la pensee que le roi passerait une rerne le cr. mai, et que, lorsqu'il fut question rers la même époque de se procurer des canons de finil. Peptin était charge de ce soin? Avez-vous su par quels moyens Pepin espérait se procurer des fanils?

R. Je n'ai pas su si à la fin d'avril Fieschi avait acheté lu bois pour la construction de sa machine. Je n'ai pas su non plus que Pepin, à la même époque se serait charg d'avoir des fusils. Il n'a jamais été question de celo à ma contaissance.

Le rafaporer. Fieschi, vous avez a dit que l'achat du bois et les moyens de rum le procurer avaient été l'objet d'une conversation entre vous. Pepin et Morey?

Unesan, Oui, Morey, Pepin et mol, lorsque nous nous truuvious consemble, et cela nous artivait souvent, nous artioad ir fréquents rendez - cons chez Morey. Pepin en a même diné une fois chez Morey. Nous étions sept on huit personnes. Il y avait au surrejus des gens du pays de Morey,

son nereu Renaudin et un autre neveu qui est conducteur de diligences.

Puisque cela me revient, je prierai M. le président d'avoir. la bonté d'interroger Morey sur ce que jai fait chec, lui, lui demander si jè me suis mal conduit pendant qu'il m'a donné l'hospitalité; un'il dite si j'ai volè, si j'ai fait l'insolent.

Je crois aussi que c'est le moment d'observer à la nour qu'il n'est pas vraiscemblable qu'au moment où j'étais poursaivi j'allasse courir les rues avec une cinquataine de personnes; je me tenais plutôt caché, car les messicurs de la po'ice ne m'auriacine pas raté. J'étais obligé plutôt de gagner des traverses que d'aller me promence avec du monde.

Le passible. Persistez-vous à déclarer qua vous veus êtes entretenuavec Morey et Pepin de l'achat du bois et des moyens de se procurer des fusils?

Firscui. Je persiste dans ma première déclaration.

Le raésident. Morey, vous entendez ce que dit Fieschi? il demande que vous vous expliquiez sur la manière dont il s'est conduit pendant qu'il a demeuré chez vous?

Monv. Je n'ai aucune plainte à esprimer sur la conduite de Fieschi pendant le temps qu'il était chez moi; d'ailleurs, j'étais homme et n'auruis pas souffart que Fieschi se conduitir mal Quand j'ai dit que Fieschi avait pris un pied chez moi, j'ai voutu dire qu'il y était resté long-temps; qu'il aurait voulu rester aussi long-temps chez Renaudio.

Le raésinest. — Étes-vous sûr ile n'avoir pas entendu parler de fusils, ni des démarches que Pepin devait faire pour se les procurer?

Money. - Je n'ai pas enjendo parler de cela,

Je prierai M, le président et la cour de m'accorder quelques instans de repos.

Après quelques minutes d'interruption, M. le président demande à l'accusé s'il est prêt à continuer son interrogatoire.

M. DE LA CHAUVINIÈRE, greffier en chef adjoint. - On est allé chercher quelque chose pour faire prendre à l'accus:

Le passiment. — En attendant, on pourrait faire quelques questions.

D Fieschi a cessé le 22 mai de travailler chez Lesage où il

était entré par les soins de votre neveu. Avez-vous su quels avaient été, depuis lors, ses moyens d'existence?

R. Freschi venait, tantôt chez moi, tantôt chez d'autres amis; je n'ai pas su d'ailleurs quels étaient ses moyens d'existence.

D Ne vons ètes vous pas occupé, d'accord avec Pepin, du moyen de pourvoir à ses besoins, et ne lui avez vous pas remis, à cet effet, diverses sommes d'argent?

R. Peulant que l'is-chi dtait chez moi, je lui ai peut-être donné une vingtaine de franes, et encore ce n'était pas moi, c'était la femme Monchet. Cela ne s'est pas mooté plus haut; l'ignore si d'antres out pu lui donner de l'argent, mais je ne le crois pas.

(L'accusé Morey demande une minute pour prendre le bouillon qu'on vient de lui apporter.)

LE PRÉSIDENT. - N'avez vous pas emprunté une fois une petite somme d'argent à un de vos neveux, conducteur de diligences, nour le donner à Fieschi?

R Pas du tout, cela est faur.

D. Comment se nomme ce neveu?

R. Tureau.

D. Où demeure-t-il?

R. Rue Montmartre, du côté du grand bureau, vis à vis d'un grand magasin de quineaillerie; au grand bureau il serait facile d'avoir son adresse exacte.

D. Navez-vous pas su qu'une discussion s'élait élevée entre Fiscobi, Pepin et vous, sur la question de savoir commetti une trainée de poudre d'une certaine longueur devait être allumée, afte de l'eullammer simultanément, et de produire, à coup sûr, l'effet que vous en attendiez. Une expérience au fut-elle pas proposée par l'épin et par vous, dans le luit de lever les doutes que vous syètez conquès de cét égard?

R. Je n'ai aucune connaissance de cela.

D. Catte expérience n'a-t-elle pas cu lieu, en effet, dans les vignes, du eôté de la barrière de Montreuit, vers le 15 ou le 20 juillet, et n'aviez-vous pas apporté la poudre dont on avait besoin pour la faire?

R. Cela est fant.

Fiescai. — Je dis que c'est vrai; mais je ferai observer qu'en faisant des recherches pour les 20 fr. que Morcy a empruntés, on pourrait s'adresser aussi à sa femme. C'est à l'un des deux

qu'il a eu affaire, Je persiste à dire que l'expérience a eu lieu dans les vignes de Montreuil.

Le rationeur. — Après l'expérience n'étes-vous pas allé déjeuner avec Fieschi et Pepin ches un restaurateur nommé Bertrand?

Money. — Non. Au sujet de l'argent emprunté, je ferai encore observer que je ne serais pas allé emprunter de l'argent pour le dooner à un autre. Quant au déjédner il n'a pas cu lieu. Toutefois, je me rappelle avoir mené Nina déjédner, parce drélle m'avait donné rendez-vous à cet endroit.

D. Quelques avances avaient été faites par vous à Fieschi, des nommes plus lupportantes lui avaient été remises par Pepis, les sanons de fusil étaient arrêtés, mais non payés; le jour où l'attentat derait sa consommer approchait, il était naturel que Pepin et vous, qui devies supporter la dépense par molté, vous voulussiez mettre vos comples en règle. Un rendez-vous ne fut-il pas indiqué, en conséquence, et n'eut-il pas lieu, en effet, le 2ú l'ullet?

R. Pas du tout, je n'ai eu aucun rendez-vous dans cet intervalle.

D. Yous u'auriez pas fait alors observer à Pepia que vous aviez donné 20 fr. à Fieschi pour les arrhes du marché des eanons, et pour ceux d'une malle qu'il devait achever de payer le lendemain, que de plus, vous lui aviez avancé 10 ou 12 fr., qu'enîn vous aviez livré à Pepin un harais du pris de 25 fr., et qu'il fallait défaiguer ces sommes du compte général?

R. Il n'a jamais été question de cela entre Fieschi, Pepin et moi. Je n'ai jamais vendu d'ailleurs de harnais à Pepin, je ne lui ai vendu qu'un caparaçon.

D. Pepin, à sometour, ne se proposa t-il pas de comprendre la somme de 20 fr. qui représentait la fourniture à crédit, par lui faites à Fieschi, depuis le mois de mars, dans la somme totale des frais de l'entreorise?

R. Il n'a, en ancune manière, été question de tout cela.

LE PRESIDENT. — Fieschi vous entendez les dénégations de Morey, en ce qui touche le partage entre Morey et Pepin des fonds décensés?

Firscut. — Je persiste dans ma déclaration. Quand j'ai parlé d'un harnais, je meauis mal servi de ce mot; je voulais surtout désigner par là nu objet pour les chevaux. D. Le lendemain de cette entrevue, n'avez-vous pas acounpagne Frecht clez le sieur Beauutont, oñ il avait la veille marchande une malle destinée à transporter chez loi let cannos de fusil, et n'étes-vous pas entré, avec lui. dans un café, on vous avez dépénde? N'est-ce pas vous qui lui avez donné l'argent qui a servi à payer cette maile?

B. Depuis quelque temps de la Frenchi un parlait de l'emplète qu'il voulait faire d'une malle, pour mettre «es effets. Il me dit un jour: j'en ai trouvé une du côté du Temple; veus qui vous y contaissex, venex voir avec unei si elle est bonne et valable. J aliaie en fiét avec lui voir cette malle. Le n'avais pas déjeuné, Fieschi me dit : elh bien! nous ne déjeûnerons pass là. Nous enthèmes dans une café do hous déjeûners dans une grâce do nous déjeûnes dans une café do hous déjeûnes.

Le rassinear. -- Fieschi, yous avez entendu les explications ile Morey, Ou'ayez-yous à dire?

Fissen. — J'ai dit que Morey étoit venu avec moi ; Morey s'explique assez clairement pour dire que c'est la vérité ; j'ai dit que nous avous déjeuné ensemble. La maile que nous achetêmes était nour contenir des canons.

LE PRESIDENT. - Morey le savait?

Fusca. - Oui, monsieur.

Monat. — C'est faux, je eroyais qu'elle était destinée à rec-voir les effets de Fieschi, il y avait très long temps qu'il se plaignait de n'avoir pas de malle pour mettre ses effets deilans.

LE PRESIDENT. - Morey, avez-vons fourni l'argent pour acheter cette malle?

R. Non.

LE PRESIDERT. - Fieschi vous entendez la dénégation.

Fuscut. J'ai cutre chose à dire, Morey était présent lorsque je demandai au marchand un commissire, Morey a vu lorsque je dis à ce commissionne d'aller à la rue de l'Arbre-Sve, il savait que je logeais au boulevart du Temple. Il n'y a pas moyen de compter du bagout. Il peut dire ce qu'il voudra.

Morry. -Je n'ai pas vu de quel côté on a emporté la malle.

M. Martin — (du Nord), procureur-général. C'est la première fois que Morey avoue ce fait; jusque là il l'avait constamment nie.

Le rassinari. - Morey, vous venez d'entendre l'observation de M. le procurent-général.

Monay. - Je dis la chose telle qu'ella est.

Le regiment. - Pourquoi n'avez-vous pas donné des explications dès la première fois?

Moart. - Je ne me rappelle pas si à une époque quelconque on m'a demandé des explications sur l'achat de cette malle

D. N'astce pas vous qui, le même jour, lui avez remis, de la part de Pepin, une somme de 187 fr. 50 cent.? R. Non.

Firscai. — C'est Morey qui a porté cet argent chez moi. J'ai encore à observer, au sujet de la malle, que le commissionnaire qui a porté cette malle a fait prix devant Morey , que je l'ai payé devant lui ; le commissionnaire se le rappelera ; vous verrez alors que je dis la vérité.

Moary. - Je n'ai rien vu de cela; je ne sais ce qu'on veut me dire.

D. Fieschi ne vous a-t-il pas montré une facture des canons de fusil qu'il venaît d'acheter? R. Non.

D. N'avez-vous pas su que plusieurs des canons de fusil achetes par Fieschi manquaient de lumière, et Fieschi ne e était-il pas adresse à vous pour avoir un foret au moyen duquel il pût percer ces canons?

R. Je n'ai pas la moindre connaissance de cela.

C. Fieschi a-t-il pris devant vous la mesure de la malle qu'il a achetée?

R. Je me suis borné à examioer si cette malle était bonne et solide.

D. Le 26 juillet, n'avez-vous pas apporté à Fieschi les balles. les chevrotines et la poudre qui devaient servir à charger les canous?

R. Je n'ai jamais donné à Fieschi ni balles, ni poudre, 15 cherrotines

D. Le 27 juillet, n'avez-vous pas passé une partie de la matines chez Fieschi, pour l'aider à achever la confection de sa machine, et ne lui avez-vous pas alors donné le conseil de brûler ses papiers? Et. 7

98 R. Je ne suis point allé chez Fieschi dans la matinée du 273

et je ne lui ai donné aucun eonseil.

D. Parmi ces papiers n'y en avait-il pas un auquel il te-

D. Parmi ces papiers n'y en avait-il pas un auquel il tenait plus qu'à tous les autres, et qu'on ne le décida à brûler que sur vos instances réitérées?

R. Je ne puis me souvenir de ce fait-là en particulier, puisque je n'ai aucune connaissance de ce que M. le président m'avait dit auparavant.

LE PAESINENT. - Fieschi, vous entendez les dénégations de Morey?

Fissen. — J'affirme mes premières déclarations; je prie M. le président de prendre note, d'interogre le marehand qui m'a yendu la malle, de lui demander si loraque je l'ai pries, Morry ne m'a pas demandé si elle avait 3/2 ponces. Pour mes elfets, je n'avais pas eu besoin d'une grandeur fixe, il aurait peu importé qu'elle et lu n pouce de plus ou de moins.

Moarx. — Le marchand de la malle pourra le dire, parce que Fieschi a souvent répété qu'il voulait une malle de quarante-deux pouces.

LE PRÉSIDENT. -- Ficschi dit que c'est Morey lui-même qui demanda au marchand si la malle avait quarante-deux pouces?

Mozer. — Je n'ai jamais parlé de cela au marchand.

Le raffinzar. — Mais l'avez vous entendu demander au marchand par Fieschi?

Monry. — Je sais que Fieschi voulait une grande malle; je ne sais s'il a précisé le nombre de pouces.

D. Le même jour, entre midi et nne heure, n'avez vous pas bu de la bierre avec Fieschi, à peu de distance de sa maison, sous la tente d'un eafé du côté des théâtres?

R. Non.

D.'Le soir, vers ciaq heures, n'êtes-vous pas retourné chez Fissahi et n'ares-vous pas chargé vous même les canons avec les balles, les chevrotines et la poudre que vous aviez apportées la veille?

R. Je n'ai fourni à Fieschi ni poudre, ni plomh, ni balles, et, par consequent, je ne l'ai pas pu aider à charger les fusils.

Fizson. - J'affirme ma première déclaration.

D. Lorsque vous êtes sorti de chez Fieschi, le soir, vers neuf

heures et demie, n'avez-vous pas été rencontré sur l'escalier par l'une des personnes qui habitait la maison et n'aves-vous pas détourne la tête pour n'être pas reconnu?

A. Je ne suis pas allé chez Fieschi ce jour-là, je n'ai pas été dans le cas de rencontrer quelqu'un sur l'escalier, ni de détourner la tête pour n'être pas reconnu.

D. Pendant que vous éticz occupé avec Fieschi à charges les canous, ne vous attendiez-vous pas à ce que Pepin, suivant la convention faite entre vous, passerait à cheval sur le boule-

vard, afin que vous pussiez ajuster la machine?

R. Je n'ai aucune connaissance de ce fait.

D. Pepin n'ayant pas tenu sa promesse, Fieschi n'en témoigna-t-il pas beaucoup d'humeur?

R. Je n'ai rien à répondre, puisque je n'étais pas chez l'ieschie D. Le 28 juillet, vers onze heures du matin, n'avez-vous pas été rencontré par Fieschi, rue Basse-du-Temple?

- R. Je n'al pas rencontré Fieschi ce jour-là dans ce lieu-là et à cut-là et à cut-là, je dirai que je suis allé à la Maison-Blanche, boucher de l'argont pour des fournitures que j'arais faites. J'ai dté payé et j'air cen ne grande quantité de gros sous. Je frait vein, et le la Maison-Blanche. La presonne par qui ce paiement-là a été fait à la Maison-Blauche.
- D. Avez-vons été rencontré au boulevard du Temple par le domestique de M. de Panis à cette même heure ?
- R. Cest saux. l'étais dans l'habitade, toutes les sois que je rencontrais le domestique de M. de Panis, de lui parler. Si je l'avais vu, je lui aurais parlé.
- D. Ne lui avice-vous pas donné rendez-vous en nn endroit pour fuir ensemble vers la barrière de Montreuil on de Charenton, celle des deux qui se trouve la plus voisime de la barrière du Trône, et où vous aviez déjeuné ensemble quelques jouranparavant?
- R Je n'ai aucune commissance de ce qu'ou me dit là, pas plus que de la rencontre du domestique de M. de Panis. Il a pu croire m'avoir vu et a'être trompé. Il aura pris pour moi une tout autre personne me ressemblant.
- D. Ainsi vous niez avoir vu Fieschi au boulevard du Temple, avoir eu aucune conversation avec lui; vous ne rous souvenes pas d'avoir parlé avec lui de ce que vous auriez à faire lorsque

l'attentat serait commis, du projet de briser le télégraphe, de mettre le feu aux granges de la banlicue; enfin de tout ce que Fieschi a dit aujourd'hui devant la cour?

Monzy. Il faudrait être tout-à-fait scélérat pour avoir de pareilles pensées. Fieschi devient fou pour me prêter de semblaèles projets.

Firsen. — Quand j'ai trouvé Morey, il était ârrêté devant un atelier de menuiserie et de peipture; il le considérale, parce que c'était une des portes par où je devais m'évaderaprès être descendu par la feuêtre. Cet atelier se trouve pas allèlement à la maison où je demeurais. Un témoin prouvers comme quoi le fait existe. Ma déclaration de l'avoir vu dans cette petite ruc est vraie, je l'affirme.

LE PRÉSIDENT. — Morey, vous venez d'entendre les déclarations de Fieschi.

Money. - Cela est faux; on m'a pris pour un autre.

Fissen. — C'était par ette porte que le pensis me suver. Mais les jours de fête et le dimanches, l'artier était fermé. Il devait l'être nécessirement pour des fêtes comme celles de juillet. J'avais été obligé de modifier mon plan. Morey, qui comaissait mon premier plan, ne savait pas qu'il n'estsait plus. C'est pourquoi Monry regardait éet aletier. Voilà comment les choess a trouvent pruà peu.

D. Ainsi Morey, vons nauriez pas dit à Fieschi, que s'il dait arrêti par la police, ou malade ou autrement empêché, l'affaire n'aurait pas moins lieu, et que vons, Morey, vous mettriez le feu à la machine?

R. Je n'ai pas pu dire cela, puisque je ne counaissais pas le fait de la machine.

D. No vous étiez-vous pas chargé de procurer un passeport à Fieschi et d'assurer sa fuite.

R. Fieselii, au bout de trois unois, étant apeque que je commençais à me fatiguer de l'avoir chez moi, de lui donner jusqué des chapites et de l'augent, tout ce dont il avait besoiu cui-in, avait témoigne le désir de s'en aller et davoir un passeport. Je savais que Bescher qui avait, danandé un passeport Bescher stat par besoin, et un jour jen parlai à Bescher. Bescher mapporte ce passeport de la laisse chez moi, où il pararighe.

qu'il est resté. Je ne l'ai jamais donné à Fieschi, je l'al rendu à Bescher, Fieschi n'a eu que le livret.

D. Est-ce par ce fait de Bescher ou à son insu que vous vouliez donoer ce passeport à Fieschi?

R. J'ai sculement dit à Bescher qu'il s'agissait d'obliger un malbeureux, un homme dans l'embarras; et c'est pour ce motif, et sans nulle autre cause, que Bescher me donna le livret et le massenort.

D. Le passeport n'était-il pas encore entre vos mains le jour de l'all'entat et même le lendemain?

R. Je l'avais encore le 28 juillet; je crois l'avoir rendu à Bescher le lendemain.

D. Où étiez-vous au moment où Fieschi a mis le seu à la machine?

R. Il me serait difficile de répondre à cette question : ĵai dejà expliqué à la cour que j'étais allé à la Mainm-Blanche; ensuite je suis recutré chez moi et j'ai dégénné ; je crois m'être fait raser après, et avoir lu les journaux. Voilà l'emploi de ma matinée.

D. Malgré ce que vous dites de votre ignorance complète de l'attentat, il paraitaria creatin que vous devies fortement vous employer pour faire disparaître les indices qui pouvaient mettre la justice sur les traces de son auteur; ainsi, lorsque le 28 juillet. Fieschi a déposé ches Nolland, sociétaire des Droits dégl'homme comme vous et membre de la même section, la malle qui avait servi à faire entre rehe tuil es canons de fusil sans qu'ils fussent remarqués, lorsqu'il disait à Nolland que si cette malle n'était pas enlevée dans une heure; il ne faudrait la remettre que sur un ordre de vous, ne savai-il pas, parces que cela avait été convenu entre vous, que vous feriez tous vos efforts pour mettre en lien de sêreté et pour dévobre ce térion meut de l'attentat?

Sur la demande du défenseur de Morey, M. le président reproduit la question d'une manière plus abrégée, et l'accusé répond;

Je n'ai si que Fieschi arait déposé sa malle le 28 juillet chez Nulland, que le lendemain 27, par la fille Lasave, qui est venue chez moi et qui m'ena informé. Il parait qu'elle croyait que la malle était chez moi, puisqu'elle est venue me la demander. D. Cependant vous vons êtes occupé des moyens d'enlever de chez Nolland la maile de Fieschi, et vous êtes allé à cet effet chercher un commissionnaire sur le pont de la Tournelle.

R. Je n'ai eu comaissance de tout cela que par la fille Lassave, qui est venue un parler de ce qui était arrivé à l'isichi, in me dire qu'elle était perdee, qu'elle n'avit l'ous de ressources, et me demander de lui procurer une chambre où elle pût rester en attendant qu'elle partit pour Lyon, où elle devait aller trourer son l'évant.

D. Comment auriez-vous pu prendre sur vous de remetire la malle à la fille Lassave, si vous n'aviez pas des ordres de l'ieschi à cet égard?

B. La fille Lassave m'a dit on'elle était autorisée par Fissabi

R. La fille Lassave m'a dit qu'elle était autorisée par Fieschi à se faire remettre cette malle.

Le raisinert. — Fieschi, vous entendez. Est-ce en effet par la fille Lassave soule que Morey a su le dépôt de la maile chez Nolland; ou aviez-vous chargé Nolland de la remettre à Morey pour que celui-ci la remit à la fille Lassave.

Fiscat. — Je n'avais pas parlé de cala à Nina. J'avais dit au contraire à Marcy que j'avais remis la malle chez Nolland, sachant que Nolland le comaissait, et que éétait comme si é chait chez lui-méme. La fille Lassare n'est allée chez Morey que parce que je l'avais avertieque si un malheur m'artivait, elle pourrait se présenter à Morey ou à Pepin.

Le présudent - Morey, il résulterait de là que vous auriez été certainement instruit par Fieschi que la malle était chez Nolland?

R. La fille Lassave ne serait pas venue me redemander une malle si elle n'avait pas su que j'avais en effet une malle à lui remettes

Sur une autre question du président, l'accusé persiste à dire qu'il n'était instruit de ce qui concernait la malle que par la fille Lassave elle-même, et que Fiech in et l'avait mis, en au-cune manière, dans sa confidence. J'ajouterai, poursuit-il, que la fille Lassave était certainement avertie par Fiechii, pais qu'elle m'à dit : a La malle est déposée dans tie endroit. »

Le raisment. — Ce fait étant contesté, pourra être éclairei par l'interrogatoire des témoins.

Vous reconnaissez tonjours que c'est yous qui avez enlevé la malle de chez Nolland?

- R. Je reconnais bien cela.
- D. Je vous ferai remarquer que vous avez commencé par aier or même fait avec beaucoup d'obstination dans vos premiers interrogatoires.
- R. Je ne me souviens pas d'avnir nié cela ; mais dans tous les ess, je conviens hien d'avoir fait prendre la maile chea Nolland, et de l'avoir fait porter rue de Long-Pont.
- D. Lorsque cette malle a été portée chez la fille Lossave, n'était-il pas convenu entre vous et elle qu'elle la ferait ouvrir par un serrurier en votre absence?
- R. Croyant la fille Lassave autorisée à faire ouvrir cette maile, je lui dis : Si vous ne pouvez pas en avoir la clef, faitesla ouvrir par un serrurier. » Elle a été en effet ouverte en mon absence.
- D. No yous a-t-elle pas demandé si cette malle ne contenait pas une robe de laine qui lui appartenait, et ne lui avez-yous pas répondu qu'elle y était en effet?
- R. Elle dit qu'une robe de laine qui lui appartenait était dans la malle; mais je n'aurais pu d'avance lui dire qu'elle y était, puisque je n'avais pas la clef.
  - D. Après que la malle a été nuverte, n'avez-vous pas émporté chez vous trois ou quatre volumes qui s'y trouvaient; ainsi qu'un carnet qui avait été entre les mains de Fieschi? R. Je n'ai rien emporté de ce qui pouvait se trouver dans
  - la malle.

    D. Cependant le carnet a été trouvé dans les latrines de
  - of the maison?

    B. Cela est impossible: mais dans ce cas, il n'a pu être jete
  - dans cet eodroit que par la fille Lassave elle même.

    D. Quel intérêt pouvait avoir la fille Lassave à le jeter dans
- b. Quel interet pouvait avoir la fille Lassave a te jeter dans les latrines de votre maison, au lieu de le jeter dans les latrines de la maison où elle était?

  Me Dreoxt. C'est une question à la quelle Morey ne
- pent répondre; et comme un accusé n'est pas tenu de répondre lorsqu'il croit devoir se taire
- LE PRÉSIDENT. Cela dépend de sa propre appréciation : c'est à l'accusé à voir s'il peut ou non répondre.
  - Je poursuis.
- Le mercredi 29 juillet, vers midi, la fille Lassave n'est-elle point allée vous voir?

R. Oui, en effet.

D. Ne lui avez-vous pas demandéen la voyant ce qu'elle avait à pleurer; et sur sa réponse, que vous le savier tout aussi bien qu'elle, n'avez-vous pas dit que vous n'entes pas sorti de chez vous, et que vous n'en saviez rien?

R. En effet, je lui ai demandé ce qu'elle avait à pleurer, et e'est alors qu'elle m'a appris ce qui était arrivé à Fieschi; quant

à moi, je n'en savais rien à ce moment là.

D. La fille Lassave vous ayant dit alors qu'elle vous avait vu, le lundi 27, buvant avec Fiechi sous la tente d'un café, avare-vous pas prétendu d'abord qu'elle se trompait; et comme elle insistait, n'avez-vous pas fini par convenir de ce fit

R. Tout cela est faux.

D. Aprés avoir brûlé, en présence de la fille Lassave, des papiers que vous lui dites avoir appartenu à Fisechi, et lui avoir recommandé de garder le secret avec la femme qui habite chez vous, ne lavez vous pas eugagée à aller vous attendre à la barrière du Trône.

R. Je n'ai brûlé devant la fille Lassave aucuo papier appartenant à Fieschi; je ne lui ai en aucune manière recommandé le secret; et cette fille m'ayaut dit la première qu'elle avait affaire du côté de la barrière du Trône, je lui ai dit : « Eh bien, attendez-moi là, j'irai vous rejoindre daos queiques instans. »

D. N'êtes vous pas alle, route de Montreuil, dincr chez un traiteur.

Ł R. C'est vrai.

J. D. N'avez-vous pas dit à la fiile Lassave que vous y aviez attendu Fieschi la veille toute la jouvnée, parce que vous saviez qu'il devait se sauver par là.

R. J'ai mené la fille Lassave chez ce traiteur parce qu'elle s'avait pas le sou, qu'elle avait faim, et qu'elle voulait diner, mais ie n'ai pas tenu et propos.

D. Yous n'avez donc pas dit non plus que vous étiez déjà venu chez le même traiteur avec Fieschi.

R. Non.

D Pendant le diner, qui paraît avoir duré assez longtemps, la conversation ne roula-t-elle pas exclusivement sur l'événement de la veille? Comme la fille Lassave déplorait la mort de tant de victimes innocentes, et en particulier celle du général Mostier qui était si hou, ne lui dites-vous pas que cet illustre guerrier était une canaille comme les autres.

- R. Cela est faux. Je n'ai pas ouvert la bouche là-dessus. Je n'avais aucune raison de dire que le maréchal Mortier était une canaille, puisqu'il ne m'avait jamais rien fait.
- D. La fille Lassave vous ayant fait observer qu'à son avis les conjurés s'y étaient mal pris pour tuer le roi, ne lui diteswous pas: « Soyez tranquille, il ne perdra rien pour attendre, et il descendra la garde. »
- R. Tout cela est de pure invention ; c'est un tissu de mensonges.
- D. N'avres-vous pas ajouté, « Fieschi est un imbécile, il a voulu se méler de charger trois fusils, e're sont ceux-lé justement qui ont crevé. C'est mod qui avais chargé tous les autres j'y avais mis des lingots, et ils étaient bourrés de manière à ne pas manquer leur coup, mais Fieschi a mis le seu trop tard? »
- R. Il n'a été millement question de cela; je ne sais pas senlement ce qu'on veut dire.
- D. Najoutâtes vous pas que Fieschi était seul, qu'il avait voulu être seul au moment où il avait mis le feu, mais que vous aviez passé avec lui une partie de la soirée du 27?
  - R. Tout'cela est fansseté.
- D. neparlàtes-vous pas aussi à la fille Lassave de la recommandation que vous aviez faite à Fieschi de blen charger son pistolet, et de l'engagement qu'il avait pris de se brûler la cervelle s'il était arctie?
  - R. Je n'ai pas ouvert la bouche de cela.
- D. Ne hui dites rous pas que Fiscahi dait un bavard, qu'il avait fait des confidences à Boireau; qu'il avait te ut ct, qu'il ne pouvait imputer qu'i son indiscretion le non-succès de l'entreprise : que malherreusement l'affaire n'avait pas réussi, qu'autrement le fille Lassave serait devenue bien riche; qu'elle aurait eu au moina 20, 200 francs, puisqu'on aurait fait pour Fiscahi une souscription qui aurait de hinoth remplie.
- R. Tout cela est faux. Quant à cette imputation d'avoir reproché à Fieschi d'avoir fait quelques confidences à Boireau, je ferai observer que jen'ai jamais ni vu ni connu Boireau; je

ne l'ai vu qu'à la Conceirgerie , lorsque nous avons été détenus ensemble.

Fiescut. M. le président voudrait-il demander à Morey si après que la maila a été ouverte, la fille Lassave est encore retournée chez lui Ensuite, je dirai un mot.

Morey. — Elle y est venue une fois ou deux; mais j'étais

Le raésment. - Comment l'avez-vous su?

Moary. — La grille du réservoir de chez moi était souvent ouverte, cu sorte que la fille Lassave a pu venir et entrer dans la petite cour où sont les latrines, sans être aperçua par qui que ce soit.

Frescu. — La grille du réservoir ne s'ouvre jamais que lorsqu'un vient sonner.

Monny. - Pardon: les trois quarts du temps ella est ouverte.

Fiscatt. — Du reste, jesuis convaiucu que, si Moery a parté de Boireau, il ne le connaissait cependant pas. Le matin du 28. je trouvai Moery dans la rue, et je hui dis: «Yyus resvez pas que lui Boireau est venu et qu'il est an courrant de mon affaire? C'est done Pepin qui la lui a ditér...» Voils pourquoi Morey a prononcé le nom de Boireau à Nina Lassave.

Money. — Je ne connaissais pas Boirean, c'est par la fille Lassave que j'en ai entendu parler.

D. Ne dites-vous pas à la fille Lassave que le 28 juillet, vers onne heures du matin, vous avier rencontre l'ieschi près du Grenier-d'Abondance, et qu'ayant esprime la surprise que vous causait cette rencontre à une parcille heure, l'ieschi vous avait répondu que le tambour ne battait pas encore, et qu'il avait le temps d'arriver chez lui?

R. Je u'ai pas pu dire ces chose-là, puisque à l'heure où l'on suppose que j'aurais rencontré Fieschi, j'étais encore chez moi à déjedner; peut-être même n'étais-je pas encore de retour de la Maison-Blanche.

D. N'est-ce pas aussi dans ce moment que vous auriez dità Nina Lassave que vous aviez brûlé les papiers de Fieschi la veille de l'événement?

R. Il n'a pas été question de cela.

D. N'avez-vous pas enfin annoucé à la fille Lassave que vous

aries une malle à loi remettre, qu'elle était cher un de ses amis, que vous n'aviez par vouln' l'avoir ches vous, parce qu'elle aurait pu vous rompromettre, que vous allier la lui envoyer saus perdre de temps, qu'elle la ferait ouvrir, et qu'elle verrait ce qu'il y avait declans; muis qu'il ne failla tra qu'elle ventait à Paris un seul des objets qu'elle y trouverait?

R. Je n'ai pas pu dire cela à la fille Lassave, puisque je n'ai tamais rien su que par elle.

D. N'avez-vous pas engagé cette fille à partir le plus tôt possible pour Lyon, et ne lui avez-vous pas promis de lui donner 60 fr. pour faire eu voyage?

B. La fille Lessre m'avit dit qu'elle était absolument démuée de ressorces, qu'elle ne pouvait in citrer cher a mère, ni retourner a la Salpétrière, et qu'elle a'avit d'autre parti que de se jeter à l'eau, ou avait inéme trouré nue lettre annopeant de sa part des projets de soicide. Le l'ai détournée de ce projet, et je uit ai dite. "Pluid que de vous laisser teur, pe ferai le sacrifice de 50 ou 60 fr., afin de vous saider à alter à Lyon retouver votre féver. » Et je lui ai donné à l'intant même 15 fr. pour l'aider à vivre, et 6 fr. pour payer le loyer de sa chamière.

D. En sortant du cabaret où vous aviez diné, n'avez-vous pas dit à la file Lassave de vous attendre un instant, et n'avez vous pas jeté au coin d'un mur des balles que vous aviez dans votre peche?

R. C'est faux; et si sur l'indication de Nina, on a trouvé des balles dans cet cadroit, c'est qu'elle les y avait jetées ellemême.

Le PARSIMANT. — Je vous représenté un ase de grosse toile bise contenant soirante-six balles et une énevrotine qui ont été trouvées le 8 août à l'endroit indiqué par la fille Lessave comme étant celui où vous les auriez déposées le 29 juilet? Reconnaissez-vous ces ace cet balles?

L'accuss Monry. Je ne reconnais pas ces balles : elles cont d'un calibre plus fort que les moules que javas letmoi et qui ont été asisis. Si javas en intérêt à me débarrasser de ces balles, je les aurais jetées dans ma roue, et je me serais pas allé les poètres à la barrêre.

La ratsman. -- Ces balles se sont trouvées du même cali-

bre que celles qui ont servi à charger les canons de la machine Fiescki, et, par conséquent, il y a entre ces balles et cette machine un rapport qui est sensible.

Money — Je ne sais pas si elles sont du même calibre ; mais ce que je sais, c'est que je ne connais ni le sac ni lesballes.

Le passiblent. — La fille Lessave ne devait guère avoir en sa possession des balles de cette nature; comment supposezvous qu'elles soient venues en sa possession, et qu'elle soit allée les porter là?

Money. — Nina allait souvent chez Fieschi, et il serait possible que Fieschi les lui eût données.

Fissen. — Je crois avoir dit dans un de mes interrogatoires, que Morey avait un moule plus fort que le calibre des lusils de la machine : ou voulait, en chargeant les armes, que les balles arrivassent en lingots au fond des canons, parce que des lingots devient faire plus de mai que des balles rondes, c'est évident, quoique ce ne soit pas le même moule qui a c'ést évident, quoique ce ne soit pas le même moule qui a

LE PRÉSIDENT. - Le fait sera discuté aux débats.

Je continue l'iuterrogatoire de Morey.

En rentunt dans Paris avec la fille Lassave, ne rous ètervous pas arrêté avenue das Ormes, et ne lui avez-vous pas dit: a Attendez moi là, le vais remettre à Lesseçe, qui demeure tout près, le livret de Bescher; il faudra cusuite que je remette à ce pauvre Bescher son passeport qu'il avait prêté à Pieschi pour le sauvre? »

R. Je n'ai pas parlé de cela à la fille Lassave le .8, seutement le 50, le suis allé che Lesage et pai trouvés a femme. On a parlé Je ce qui s'était passé, et la dame Lébage syant dit qu'elle avait encore le livret qui avait servi à l'ieschi, le lui dis alors : Render-le-moi, que le le rende à em albeureur Bescher, qui est innocent de tout cela, pour qu'il ne soit pas compromis »

D. Mais les sieur et dame Lesage savaient donc que Fieschi et Gérard étaient le même individu?

R. Je ne sais pas: Nina avait déjà dit à la dame Lesage que Gérard et Fieschi étaient une seule et même personne, et c'est pour cela qu'elle m'en aura parlé comme d'un, même individu.

D. Mais cette dame ne devait connaître Fieschi que sous le

nom de Bescher, celui porté sur le livret? Vous lui auriez donc révélé à la fois que Bescher était Fieschi, et que Fieschi était la même chose que Gérard? Ce fait e beeucoup d'importance.

R. La dame Lesage le savait.

LE PRÉSIDENT. - La dame Lesage sera entendue.

D. N'avez-vous pas ensuite continué votre route, toujours en compagnie de la fille Lesseve, et n'êtes-vous pas allé rue de Fourcy-Saint-Antoine, oû vous avez arrêté une chambre sous le nom de Caroline Dufour, et donné vingt sous d'arrhes?

R. Cest vrai

D. La maison dans laquelle vous aviet arrêté cette chambre étant garnie, n'avez vous pas craint que la fille Lassalle n'y fût découverte, et n'êtes vous pas allé loure pour elle, en vous faisant passer pour son oncle, une autre chambre, rue de Long-Pont, n. 13 7 Wezez-vous pas d'avance le loyer d'une quituraine, et n'avez-vous pas donné 15 fr. à la fille Lassave pour ses besoins personnels ?

R. C'est la fille Lusave qui e conçu des craintes pour as sirctés el el restait deus cette maison de la rue de Fourey. Il suffisait donc que ce fit une maison gennie pour qu'elle ne s'y cert pas en directé, alors je lui dist : Vingt sous de plus ou de moins, ça ne fait rien, et nous sommes allés rue de Long-Pont. L'à nous avons trouvé une chambre qui était celle du fils de la propriétaire ou de la principale locataire de la maison. Niua ayant pensé que la telle serait en saforté, j'ai payê alora 6 fr. pour le loyer, et je lui ai donné ;5 fr. pour ses besoins personnes.

D. N'arex-vous pas revu la fille Lassave dans la soirée, et ne lul avex-vous pas dit que vous n'avice pas qua voir la malle dont vous lui avice parle le meiti, parce que tout le monde était sorti, mais que vous la lui apportericz le leudemain matin, à neuf heures? N'este ops, en offet, le londennain marin que vous étes venu ohez la fille Lassave avec le commissionnaire qui, par votre ordre, et la illé chercher la malle du Figschi chez Nolland, et qui l'avait portée rue de Long-Pont, n° 57

R. Cela est vrai: Je n'ai pas pu faire porter la malle le soir mêma, parce que Nolland était sorti, et sa femuse aussi.

D. No dites-vous pas alors à la fille Lassave, qui jusque la avait eru que Fieschi était mort: « Mulheureusement il n'est

pas mort; mais c'est (gal. ; il n'aura jamasin besoin do ses effets. .
Ne lui répetites-vous pas le conseil que vous lui aviez donne la veille, de faire ouvrir cette malle par un servuirer, et de vendre à son profit les objets qu'elle y trouverait; à l'exception de quelques l'ivres que vous vous réserveries par

R. Je n'ai dit à la fille Lassave ni que Fieschi était mort, ni que je fusse fâché qu'il ne fût pas mort ; je lui ai dit seulems at que, dans le cas où il viendrait à mourir, elle ponrrait vendee ses effets, puisqu'une fois mort il n'en aurait plus besoin.

D. N'auriez-vous pas ajouté que quant aux livres, vous vous les réserviez, et que, quant au carnet, vous vous chargies de le détruire?

R. Je n'ai emprunté ni livre ni carnet.

Le PRÉSIDENT. — Après vous avoir, comme je viens de la faire, mi en demeure de répondre aux diverses questions qui résultent de l'accusation portée contre vous , je vais pour que vous compreniez mieux votre situation, vous montrer dans leur ensemble, le s'entager résultent pour vous , et de certains fait que vous ne pouvez nêre, et des décharations de Fioschi que vous avez entendues.

Antérieurement aux poursuites dont il a été l'objet, vous viviez avec lui dans une telle intimité, que pour échapper aux poursuites, c'est chez yous ou'il vient se réfugier et qu'il reste eaché pendant trois mois. Quand il est obligé de quitter l'asile que vous lui avicz offert, c'est à votre recommandation que votre neveu le fait entrer dans une fabrique où il se présente sous le nom de Bescher, avec un livret que vous lui aviez procuré. C'est vous, s'il faut l'en croire, qui auriez conçu le premier l'idée de faire servir à un attentat contre la personne du roi une machine qui, dans sa pensée, était destinée à un tout autre usage ; c'est vous qui, à son insu, auriez moutré à Pepin le dessin qu'il vous avait confié, et que vons lui auriez dit que! s'il voulait se décider à construire une machine sur ce plan . Pepin ferait volontiers la dépense pécessaire. C'est vous qui l'auriez mis en rapport avec Pepin, et qui auriez joué un rôle actif dans les entrevues qui ont précédé et préparé les relations du crime ; c'est vous qui, cette résolution prise, seriez allié visiter ie logement arrêté par Fieschi, en vous faisant passer pour son oncle; c'est yous qui , après avoir approuve le choix de ce logement, vous seriez porté le répondant de Fieschi an mo-

c

ment de la location, et qui l'auriez souvent visité dans ce logement, où nul autre homme que vous, n'avait la permission de nénétrer, c'est yous qui, à diverses reprises, lui auriez remis des sommes d'argent, soit pour payer les arrhes du marché des canons de fusil, soit pour acquitter le prix de la malle qui a servi à transporter ces canons chez lui, soit enfin, pour subvenir à ses besoins personnels, c'est vous qui auriez pris part à une expérience, dont le but était de reconnaître et d'éprouver le meinleur moven de mettre le feu à la machine, c'est yous qui auriez fourni à Fieschi les balles les chevrotines et la noudre qui ont servi à charger les capons : c'est vous qui auriez chargé vous-même ces canons, c'est vous-même qui auriez pris le coupable engagement de mettre lo feu à la machine, dans le cas où Fieschi aurait été airêté avant la confirmation du crime : c'est vous qui lui auriez promis de prendre soin de sa maîtresse, en cas de malheur; enfin, c'est yous qui auriez procuré à Ficschi un passeport pour assurer sa fnite, et qui auriez essayé de faire disparaître tous les indices qui auraient pu mettre la justice sur les traces de l'anteur de l'attentat.

Persistez-vous dans vos déuégations comme dans vos aveux?

Money. - J'y persiste.

LEPAESIDENT. - Et vous Fieschi-

Firsten. — Je persiste dans mes premières déclarations. Le rensident. — L'audience est levée et renyoyée à demain midi.

.. Il est cinq heures trois quarts.

## TROISTÈME AUDIENCE. -- 1" PÉVRIER?

Sommana. — Interrogatoire de Pepin.

A midi et demi, les accusés sont amenés.

A une heure moins un quart la cour entre en audience.

Le greffier en chef fait l'appel nominal de MM. les pairs.

Ne répondent pas à cet appel, MM. le comte d'Aubusson.

do Lafeuillade, le vice-amiral marquis de Sercey et de Gaspariu.

LE PRÉSIDENT. Accusé Pepin, levez-vous.

N'ace-rous pas été, depuis 1850, membre de plusieurs sociétés populaires, et n'avez - vous pas fait partie notamment de la société des Droits de l'homme, où vous aurier été chef de la section Romme, du douzième arrondissenent.

Preus. Il y a erreur dans les dates : j'ai fait partie de diverses sociétés; mais ce n'est qu'après avoir quitté mon domièlle de la rue du Faubourg-Saint-Antoine pour labilier la rue du Marché-sax-Chevaux, que je suis entre dans diverses sociétés, c'et-à-dire en 1835.

D. N'avez-vous pas exerce des fonctions actives dans la société, et visité souvent les sections?

R. Non , M. le président ; jamais.

D. Lors d'une pérquisition faite, le 28 août dernier, à vote domicile, on y a trouvé un pistolet d'arçon et un fuid ile munition qui ne portait aueun numéro de légion de la garde nationale, ni aueune trace de poinçonnage. Reconnaisservous ses armes? à quel usage étaient-elles destinées?

R. Je reconsuis ces armes comme m'ayant apparlent... Il y avait peu de temps que j'étais entré dans le faubourg Saint-Antoine; dès lors je n'avais pas encore été recensé. mais j'avais fait partie de la garde nationale dans plusieurs arromlissemens, par exemple à la Gare d'ivry.

D. Mais ce lusil - là n'est pas un fiisil de la garde n: • tionale ?

R. Non, monsieur.

1). Alors à quelle occasion étiex-rous muni de cette arme? R. Cette arme m'à toujours appartenu, dei répoque où je faisaie partie de la garde nationale, avant 1830, et je l'ai conservé à cet tire enume étant ma propriéde. Je ferrai une seule observation : lorsque p'habitais la Gare, il m'en tut ilonné un par le capitaine de la compagnie dont je faisair partie, et, iumédiatement purk la loi sur les détenteurs il'anues, avant même qu'elle fait sauctionnée, afin de u'être pas en contravention, je renvoyai cette arme au capitaine. Si M. la président veut vérifier le fait, il pourra le faire annoter.



D. Le fendemain i on a trouvé dans les fosses d'aisance de votre maison deux platines de fusil à piston. Pouvez - vous dit e d'où provenaient ces platines?

R. Je ne pourrais; cette maison a été habitée par un de mes parens à qui je l'avais cédée; divers locataires y ont demeuré.

D. N'avez vous pas été en relation avec un grande nombre de sociétés secrètes?

R. Nou; j'ai seulement fait pattie de l'association de l'Éducation libre du peuple; je fus meure nommé, cu nuon absence, vice - président de cette association; mais je n'eu ai pas rempli les fonctions, car elle a été dissoute immidiatement.

D. N'étiez vous pas signalé depuis long temps l'autorité pour l'exaltation de vos opinions, et le parti républicaiu, dont los principaux chefs paraisseot avoir été vos amis, ne vous comptait - il pas au nombre de ses adhérens les plus dévoués?

R. Je ne pense pas avoir jamais été ainsi désigné, car jamais je n'ai été exalté dans mes opinions.

D. Lorsque plusieurs des hommes avec lesquels vous étiez en relation, et qui tous ou presque tous avaient fait partie à divers titres de la société des Droits de l'Homme, fineux compromis dans les événemens d'avril, et arrêtés, ne lein avez vous par sendu d'asser fréquentes visites, et n'avez-vous pas donné à plusieurs d'entre eux des secours, soit en argrut, soit en nature?

R. Oui, monsieur, cela m'est arrivé plusieurs fois.

D' Ne vous êtes-vous jamais servi, pour entrer dans les prisons, de permissions obtenues sous un autre nom que le vêtre?

R. Quand jai été interrogé par M. le président sur ce point, je lui ai répondu la révité, sans avoir égard au préjudice que mes paroles pourraient me porter. J'ai dit que, ce effet, en 1835, sur la recommandation dun hounéte ouvrier que je connaissis, je fus une seule fôis à la Force, avec le permis de cette personne, voir le nommé fleuri Leconte.

En voyant Henri Lecomte, ne voyiez-vous pas en même temps les autres accusés qu'étaient dans la prison?

- R. Je vis divers autres prévenus, mais en commun, c'est-àdire qu'ils étaient entre deux grillages et qu'on pouvait leur parler. Il y eu avait peut-être bien une dizaine.
- D. Qui étaient ceux que vous connaissiez?
- R. Je ne puis pas dire les noms bien au juste ; je sais qu'il y avait... Je ne me rappelle plus aucun nom. Il y en avait un nu deux que j'ai connus ou du moins que j'ai vas... Je ne leur ai pas parlé en particulier ; on ne s'entendait pas.
- D. Ne connaissiez-vous pas particulièrement Cavaignac, exprésident du comité central de la société des Droits de l'Homme?
- R. Particulièrement, ce n'est pas le mot; je l'ai vu environ trois fois, quatre fois au plus.
  - D. Ou cela?
- R. Je le rencontrai une fois, venant visiter la section des Droits de l'Homme, de laquelle je fis partie fort peu de temps, laquelle section était composée de tous gens établis, de tous industriels pour la plupart.
- D. Ne l'avez-vous pas aussi visité plusieurs fois à Saiute-Pépagie?
- R. Je l'ai vu deux ou trois fois, comme je l'ai dit dans l'instruction.
  - D. Etait-ce avec un permis sous votre nom?
- R. Non, c'était avec la permission que j'employais pour aller soir Henri Lecomte.
- D. Ainsi c'était de cette manière que vous voyiez Cavaignac? R. Je ne l'ai pas vu, si ce n'est dans la cour, mais je ne lui
- ai pas parlé.

  D. Cavaignac n'a-t-il pas été votre débiteur d'une somme le 500 francs environ, pour laquelle il vons fit un effet à trois mois de date?
- R. Cela est vrai; environ cette somme, je ne me le rappelle pas bien.
- pas bien.

  D. Quel était le motif de cette dette de 500 fr. que Cavaignae avait contractée envers vous?
- R. Cavaignae nie demanda cette somme pour secourir des
- détenus ou des patriotes qui étaient, dit-il, dans le besoin.

  D. Ainsi Cavaignae s'était exposé à faire un billet que vous avez négocié, pour une somme dont l'emploi ne lui était papersonnel?

R. Je le pense, du moins il me l'a dit.

D. Mais yous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas hé avec lui; comment alors est-ce à vous qu'il s'est a lreasé pour ces 500 fr.

R. Je ne pourrais pas préciser ce fait. Il auta, je crois, eutendu dire que j'étais entré dans quelque association, et il est probable que c'est cela qui l'auta porté à m'emprunter cette somme.

D. Coonaissiez-vous Guinard, ancien membre du comité central de la société des Druits de l'Homme, et Berrier-Fontaioe, ancien secrétaire de ce comité?

R. Quant à Guinard je ne l'ai jamais vu, que je vache; quant à Berrier-Fontaine, je l'ai rencontré un jour, ou du moins on m'a dit que c'était lui, dans une assemblée pour l'éducation libre du peuple dans le dixiè me arcondissement.

D. Ne les avez vous pas vus tous deux à Sainte Pélagie?

R, Non, monsieur, ou du moins que je sache.

D. Après votre acquittement par le conseil de guerre, 'en issistincian', a weze-vou pas fait imprimer une brochure pour rotre justification' You avez demande que cette brochure fit jan-nexée à l'un de vos interrogatoires, elle est ainsi devenue une des pièces du procès actuel. Par quel motif, après avoir fait imprimer cette brochure, ne l'avez-vons par publice?

R. Jene la publiais pas, d'abord porce que je ne voulais, pas faire argent de cette brochure; elle avait été faite pour prouver à mes amis, à mes commettaus, à mes correspondans, que j'avais été injustement impliqué dans l'affaire de juin.

D. N'avez vnus pas été détourné spécialement de la publication de cette brachure que sans doute vous ne vouliez pas veodre, mais que vous vouliez répandre par un intividu que vous avez déjà nommé ? .

R. Il y a quelque chose de vazi dans cela. Un mousieur, pour lequel j'ai une parfaite veieration, ayant appris que j'azas fait cette brochure, se transporte chez moi, et me dit qui ayant det accusé, jugé et acquitité tout à la fois par les mêmes hommes et à l'unaminité, d'un moins urs plasieurs chefs d'accussion, cela suffissit pour ma justification. Ce fut là un des moiffs pour lesquels je ne répandis pas un très grand nombre d'exemplaires de ma brochure. Du reule, je ne derais pas lui donors enc.

très grande publicité, je devais la donner seulement à quelques-uns de mes amis.

D. Pourriez-vous nommer cette personne respectable qui yous a donné le conseil dont vous parlez?

R. Je ne crois pas devoir la nommer saus y être autorisé par le colonel de la limitième légion. C'est un homme très honorable de la légion! Je ne connais pas très bien ma position; ie eraindrais de faire de la peine à ce monsieur, et de le déranger. en l'obligeant à venir devant la cour.

D. Quelques-uns de vos amis ne vous ont-ils pas détourné de la publication de cette brochure comme démentant vos principes politiques, et ne vous rappelez vous pas le nom de quelques personnes qui ont contribué, par l'invocation de ce motif.

à yous faire renoncer à cette publication?

R. M. le président m'a déjà parlé de cela; j'ai cherché à réunir mes idées à ce sujet, et je me rappelle qu'un jour dans une réunion pour l'éducation libre du peuple, un des assistans me proposa comme candidat à je ne sais quelles fonctions; un autre ayant demandé : Quel est ce Pepin? Est-ce Pepin du faubourg Saint-Antoine? on lui répondit : Oui! et il dit alors : și c'est lui..... Il a dit enfin que ce nom ne lui était pas agréable ....

(Plusieurs membres de la cour se plaignent de ne pas entendre, et le président engage l'accusé à élever la voix.)

D. Ne vous souvenez-vous pas d'avoir déclaré que Berrier-Fontaine, spécialement, yous avait dit que cette brochure était en contradiction avec vos principes politiques, et que vous ne deviez pas la publier?

R. Je ne crois pas avoir dit cela ; j'ai dit d'abord que e était un membre de l'association, ensuite que j'avais cru que c'était Berrier-Fontaine, Je le pense eucore , et cependant je ne pourrais l'affirmer. Je ne l'ai jamais vu, et un monsieur qui était à côté de mni me dit que e'était lui.

D. Vous avez reçu une lettre datée du 8 20ût 1834, et si. guée VAILLANT, rédacteur du Pilori. Cette lettre commence ainsi : Citoyen, vous me trouverez bien importun, mais le besoin m'y force : je vous en prie, prêtez moi seulement cent. ou , au moins cinquante francs; il me faut absolument aujourd hui meme du papier pour imprimer. Cette lettre, la reconnaisserworse?

R. Je la reconnais comme pièce saisie chez moi.

D. N'avez-vous pas, le même jour, remis au sieur Vaillant les'50 fr. qu'il vous demandait.

R. No.; le sieur Vaillant, que j'avais rencoutré une fois ou deux dans mes courses, envoya chez moi par deux ou trois fors, un pêtit jeune bomme en bloune. A chaque lois je le refusia. Enfin ce jeune homme vint un jour où il u'y avait que mon épouse; et mon épouse, latiguée de voir ce jeune homme faire une si longue course, lui préda cette somme.

D. Je vous represente un billet sonserit par lui, à votre ordre, et portant la date du 28 août. Le reconnaissez vous?

R. Ou

D. Les premiers mots de la lettre du sieur Vaillant que je viens de vous lire, prouvent que ce n'était pas la première fois qu'il s'adressait à vous, et que votre bourse lui était habituellement ouverte.

R. Cette question, j'y si répondu, je cro's, parce que je viers de dire tout à l'heure. Je viers de dire que le sieur Viillant envoya diverses fois à mon domicile pour obteuir cette romme, et ce n'est qu'après avoir été faiguée de voir le commissionaire faire une si longue course, que mon épouse, je crois's condescendu à prêter la moitié des 100 fr. qu'on me demandait.

(Sur l'ordre de M. le président, le greffier en chef donné lecture de la lettre du sieur Vaillant.)

PEPIN. — Il est parlé de papier dans cette lettre; mais j'étais bien convaincu que ce n'était pas pour ce motif que l'argent m'était demandé.

D. N'avez-vous pas souvent ouvert votre bourse à des individus que vous n'aviez jamais vus, on que vous comaissiez à peine, et qui nes recommandaient à vous que par la violence insensée de leurs opinions? Quel autre motif qu'une baine aveugle contre le gouvernement pouvait vous porter à agir ains?

R. A. cela je repondraj que, quand il éagissait d'obliger, je ne regardais jamais à l'opinion y et, d'ailleurs, les débats prouveront que j'ai obligé des hommes de toutes les opinions. Cependant, je ne cerois pas avoir jamais obligé des carlistes, ou du moins des légitimistes. (Purits divers.)

D. N'avez-vous pas plusieurs fois donné à coucher à des in-

dividus qui se cachaient parce qu'ils étaient poursuivis par la justice et notamment à plusieurs personnes soupeonnées d'avoir pris part aux événemens d'avril?

R. A des individus se cachant, non, si ce n'est à.... mon coaccusé. M. Fieschi.

D. Ainsi, vous n'avez pas donné asile, à l'exception de Fieschi, à d'autres gens poursuivis par la justice?

R. Je ne le pense pas.

D. Vous ne l'affirmez pas?

R. Je ne le pense pas.

D. Lors du procès arquel ces événemens ont donné lieu, n'avez-vous pas colporid dans le quartier que vous habiten des modèles de protestations, rédigés au nom des gavdes nationaux, contre le service qu'on leur faisait faire à la chambre des pairs?

R. Nou, monsieur; je n'ai pas colporté, comme on veut bien le dire,...

Le président. - Vous avez entendu ce que Fieschi a dit : cet égard.

Fieschi persiste-t-il dans sa déclaration?

Firscui. — Oui, M. le président, Je pense que le sieur Dècle, qui est appelé comme témoin ; s'il veut dire la vérité, il didra que moi-mème je lui si parté de ce que M. Pepin m'arait prié de faire signer la protestation si je conuaissais des gardes nationaux. Il m'a répondu qu'il ne l'était pas et que ça ne le regardait pas.

Paris. — Je ne puis répondre à cela que par une dénégation.

D. Connaissiez-vous Morey?

R. Oui, monsieur le président, ainsi que je vous l'ai dit dans mon interrogatoire.

. D. Depuis combien de temps le conneissiez-yous?

R. Quelque temps après que je vins habiter le 12ª arrondissement.

D. Où l'avez-vous connu?

R. Dans cet arrondissement ; il était mon voisin.

D. Quelles ont été vos relations avec ini ?

R. Je crois que la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans l'Union de Juillet.

D. Il était doue membre de cette société avec vous.

R. Je crois que oui.

D. N'était-il pas membre aussi de la section des Droits de l'homme dont yous étiez chet.

R. Je n'ai jamais été nommé légalement ches de section. J'en remplis les fonctions deux, trois, peut être quatre fois, en place du véritable ches, peudant un voyage qu'il laisait. C'était un négociant manufacturier.

Je vous fais remarquer que s'il paraît résulter de l'instruction que Morey vous aurait livré une fois marnais ou telle autre chose de sa profession , il en résulte également qu'il n'était par le fournisseur habituel de votre maisou. Par conséquent vos relations avec lui ont do avoir une autre origine que celle que vous avez assignée d'abord.

R. J'étais son voisin,

D. Vous connaissiez, sans doute, ses opinious exaltées.

R. Ses opinions ne me parurent jamais exaltées.

D. Navez-vous pas quelquefois diné chez Morey, et notatument dans le mois de juin, en compagnie de plusieurs autres personnes.

R. J'y ai diné une fois, autant que je puis me le rappeler.
D. Quelles étaient les personnes qui se trouvaient à diver.

R. Je ne pourrais vous le dire.
D. Morey, de son côté, n'a-t-il pas plusieurs fois diné

chez vous.

R. Il va dine une fois. C'est tont.

D. Yous avez dit tout à l'heure que l'rechi stait le sent'i individu poursuivi par la justice auguet vous aviez donné à coucher; cependant dans vos premiers interrogatoires, vous avez déclaré qu'il n'était pas le premier à qui vous aviez donné à coucher; que plusieurs patriotes étaient aussi venus vous demander suie, et que yous ne le leur aviez amais refuss.

Il se peut que j'aie dit cela; mais c'est sans doute une crerur, après mon arcestation, la pensée de ma feome, de ma famille, jetées dans les prions, tott cela m'avait troublé les idées. Es le répète, il se peut que je l'aie dit; mais je ne pense pas que qui que ce soit puisse dire que j'ai, proprement dit, caché d'autres personnes que Fischi.

LE FRENDETT, Je ne vous inculpe pas d'avoir caché telle ou telle personne, mais je deis vous faire remarquer cela pour établir les différences qui existent dans vos déclarations.

- D. Connaissez-vous Boireau?
- R. Non.
- D. N'est-il jamais allé chez yous?
  - R. Non, que je sache.
- D. Connaissez-vous Nolland et Veyron? Vous êtes-vous
- R. Je n'ai jamais connu Nolland, je n'ai jamais vu Veyrori chez Morey, Cependant cette question me fait rappeler que je vis Veyron à la Force, lorsque j'y fins voir Henri Leconte; du moins on me montra un individu pour tel. Je l'ai vu aussi dans l'association de l'Education libre du peuple; jamais autre
  - D. Vos liaisons avec Morey paraissent avoir été fort intimes?
- R. Je connaissais Morey lorsque j'habitais le 12°, en ee qu'il m'avait fait l'effet d'un homme âgé.... comme ça.... d'un assez bon diable, et il vint me voir plusieurs fois.
- D. Vous souvenez-vous d'une partie de campagne ou d'un voyage que vous auriez fait avec Morey peu de temps avant l'exécution de l'attentat?
  - R. Non, je n'ai pas fait de voyage avec Morey.
- D. Vous avez enten lu hier ce que Fieschi a dit à cet égard; il a dit que vous avez fait une absence de Paris, et que Morey vous avezit accompagné dans votre voyage; il a ajoute qu'il en aveit acquis la certitude, je crois, de Morey lui-même?
- R. Fieschi a fait une erreur, Fai fait, en effet, un voyage dans le mois de fuillet, mais c'était pour voir una famille. J'à pansé en effet huit jours près de l'un de mes beaux-frères, dans une petite commune à l'ente lieue es eviron de Paris, commune dans laquelle mon père a été tant maire qu'aljoint pendant environ... je ne puis vous préciser, à peu près le même temps. Bref, je descendis chez le commandant de la garde nationale à cheral de l'arrondissement, négociant et conseiller municipal. Je passai tout mon temps avec deux conseiller municipant et un négociant, gens fort honorables de la ville, et je rentrai à Paris. Quelques-mas de ces messieurs retirenut même mes efets afin de me retenir plus long-temps auprès d'eux, et mou retour fut retardé de deux ou tots jours.

LE PRESIDERT. - Morey, vous rappelez-vous avoir accom-

pagné Pepin dans un voyage qu'il a fait dans le courant de juillet?

Money. — Je n'ai pas counaissance de cela, an moins je ne me le rappelle pas.

Le ressisent. - Fieschi, persistez vons dans ce que vous avez

Fissent. — L'ai dit que lorsque Pepin était parti pour ce voge, Morey l'avait accompagé, mais seulement au moment du départ et éest une faute de mon langage, s' jai fait rentendre que Morey avait terminé ce voyage avec Pepin; j'ai dit seulement que Morey avait terminé ce voyage avec Pepin; j'ai dit seulement que Morey hui avait fait la conduite des compagonos; or, les compagonos vout à un quart de lieue.

Je reviens aur la protestation relative au service de la garde nationale :

M. Fauveau, avocat, qui faisait ordinairement les affaires de M. Pepin (du moins a'îl ne les faisait paa, je le voyais souvent chez lui), a vu le modèle de la protestation quoi nu inontait pour vérifier a'îl était bien. M. Fauveau, comme avocat et homme d'homneur, dira, je penne, la vérité, si M. le président l'interroge; s'îl ne vent pas la dire...; il fera comme it voulva.

Le reemers. — Yous arez dit bier que, ilens sotre pensie. Pepin aurist fait un voyage pour visiter set compagnon, des hommes aussi exaltés que lui, et pour les disposer aux événtmens qui se préparaient. Pensistex-rous dans cette pensiér De, plus, je profiterai de l'Occasion pour vous demander si vons n'auriez pas encore quelques renseignemens à douver au sujet des actes qui devaient suivre l'extection de l'attentat. Vous en avez parlé en termes qui ont beaucoup d'importance, et c'est pour cela que je vous enage à vous explique encore à cet égard si vous avez quelque ehose à ajouter. Ainsi, dans votre déclaration d'îtier, vous savez dit-

Morey me dit: Un instant! lorsque nous serons les valuqueurs, que ferons-nous? Je répliquai: Vous voua arrangeres comme vous voudres; mais avons avona enfilé la route devant nous, le passé n'est plus en notre pouvoir, le présent avul est dans notre domaine, et l'avenir. Dieu lé s'ail.

 Morey ajouta: Une fois que le gouvernement sera renversé, il faut que tout le monde soit heureux. Je vous demande, lui dis je, ai le close est possible; il y aura toujours des voleurs, des filous, des paresseux, des irrognes. La nation sera riche, teprit Morey, parce qu'à l'égard de tous les hommes qui out fait leur fortune d'après l'Empire, nous examinerons leur fortune y on leur dira : Tu avais 100,000 fr. tu as gagné 100,000 fr. encore de plus après l'Empire, garde-les; mais ceux qui auront amassé un million nous leur laisserons 30,000 fr. et le reste sea joint aux biens sationaux.

Puis yous ajontiez:

a Revenous à Pepin. Il disait: Ceux qui sont de la monacciac déchue ou de la monarchie actuelle doivent tomber les uns comme les autres. Il faut que leurs têtes routent dans les rues comme les pavés. Le réj oudis : Le sang demande le sang; voyez dans mon pays , lorsqu'un homme en a tué un autre, tonte la famille prend sa vengeance. Il en sera de même dans notre patrie; tout sera dans la confusion. Voilà ce que je dis à Pepin, a

Ces deux conversations, rapportées par vons, sont d'une grande importance: elles donnent à counaitre, sinon les conséquences politiques, an moins les faits immédiats que vous considériez comme dévant résulter de l'exécution de l'attent. Persister-ous dans ce que vous avez dit, et avez-vous quelques développemens à donner à votre déclaration? Est-il à votre consistance, par exemple, car vous avez promonée et moit dans une autre partie de votre interrogatoire, qu'il ait été question de proclamations qui auraient été faites pour être distribuées à suite de l'attents, et pour réfer appareament quel en avait été le but, et quelles devai ent en être les conséquences?

Fisson. - C'est à moi que M. le président adresse la parole?

LE PRESIDENT. - Qui.

Fissen. — Pour mon compte, je ne cherche pas à blanchir mou affaire; je ne veux pas non plus accuser mes complices plus qu'ils ne doivent l'être. J'ai dit la vérité quand j'ai dit que Morey avait tenu ces propos. Morey ne parlait pas de trancher les têtes apples avoir été aviqueur, car je lui dis: « Apple le combat, plus de victimes! » Les mots que vous venez de répléte, d'après ce que j'ai dit hier, je les affirme, de même mooralement concernant Pepin.

M. le président donne une nouvelle lecture de la conversa-

tion de Morey et de Fieschi, et demande de nonveau à celui-ci s'il persiste à dire que Morey a tenn ce langage.

Frescut. - Oui.

Lz fresinest. — Vous cutendez Morcy? Qu'avez-vous à répondre?

repondre:

Morer. — Tout ce que Fieschi dit là est faux; je n'ai pas
seulement ouvert la bouche de la moindre des choses.

Le PRESIDENT. — Fieschi, persistez-vous aussi à dire que Pepin a tenu la langage que vous lui prêtez ?

Fissen. — Le crois avoir dit biev, et je le redis encove, que, d'après ce qu'avait dit Morey et d'après ce que J'avait dit moi-même: « Après le combat point de victines, si nons sommes les vainqueurs », Pepin répondit: Si la race reste, nous conspiercon toujours, et nous ne serous jamais tranquilles.

Le President. — Vous n'aurez pas d'autre développemens à donner sur cette partie de votre déposition? Vous n'avez rien à dire sur une pensée générale dont vous auriez eu connaissance, qui aurait été conque soit par vos complices, soit par d'autres, et qui expliquentit davaotage la témérité atroce de l'attentat aunaite vous avez été poussé!

Fattentat augueu vous avez etc pousse?
Fuscan. — Cest à dire... moi, Morey et Pepin étant ensemble, Morey lui-même le premier dit: » Vous, Pepin, vous
serce chargé des proclamations, o parce que c'éatil e plus sevant de nous trois. (On rit) Il dissit qu'il connaissait Razpail
et d'autres journailtes, et d'alleurs în e falbit pas savof faire
le coup de fusit pour faire des proclamations. Moi, de mon
colét, je complais pernde les avmes, Morey de son ôdé, p'est
pas paraseux non plus... Et vojià comme nous avons reinondu.

Le parsidest. — Je revieus au voyage de Pepin. A quelle époque précise a-t-il eu lieu?

Fizscar. — Je puis me tromper; mais je pense que c'est au commencement de juillet.

LE PRESIDENT. - Asseyez-yous.

Fuscu, — Pas encore, monitetr I de n'ai pas eu d'abord l'idée que Pepin eût fait ce voyage pour l'affaire de notre attentat. Ce o'est qu'eprès avoir reçu toute la procédure, après avoir va que dans les départemens et dans les pays étrangers on avait connaissance de notre affaire. Certes, le ne dors pas beaucoup, musi, je suit toujours préoccupé, mais je ne suis pas toujours del predoccupie; mais n'importe... ators je me dis: Pepius a fait ee vuyage pout aventir le parti, pour faire aeheter de la poudre et des fusils; car, supposons la famille détruite, la gruison d'aut seule sons les armes, il n'était pas si faeile de renverser un gouvernement... Voil dure vuse à moir je sois à motifs faediein, et je sais comment on attaque un parti. (Bruit.)

Pers.. — Il y a crecur dans ce que dit Pieschi; si on reut des reuseignemens sur le voyage que j'ai fait, M. le président pourra en faire prendre. Aiusi que je l'ai dit, mon temps a det employé avec les messieurs que j'ai désignés, et qui sont à la fois, je le erois du moins, avoués et conseillers vinuniejaux. L'un d'eux a un frère qui a échoué dans as candidature comme député de Vernis. Ce fut le mârre de Soisons qui fut du la place de ce frère on heau-frère. Voilà les personnes que je vis.

Le passurer. — Le 27 juillet, ne vous êtes-rous pas présenté chez le commissaire de police de votre quartier, et ne l lui avez-rous pas dit que vous craignier à écausé de vos artécédens hien connus, d'être vietime de quelque violence le jour de revue, et que vous aviez tout à redouter de l'exaspération de la garde assionale?

R. Le fait est vrai; mais ee n'est pas ce motif que j'ai altégué ehez le commissaire. Deux peintres furent arrêtés ehez moi quelque temps avant cet événement; ecs peintres travaillaient à ma maison, et cette arrestation fit un peu de bruit dans mon vnisinage. On fit courir divers hruits; on dit que j'avais été arrêté avec eux; d'autres dirent que je devais l'être, L'un des deux peintres resta environ deux heures au poste ; l'autre fut conduit à la préfecture et y resta vingt-quatre heures. J'étais un peu inquiet de cette arrestation, en ee sens qu'étant en train de faire peindre mon magasin, l'unvrage avait risqué d'être suspendu et moi d'être dans l'embarras. Je fis donc quelques démarches, et je vins chez le commissaire. D'ailleurs, les faits unt été expliqués chez le commissaire. L'un des deux printres resta environ vingt-quatre heures au dépôt de la Coneiergerie. Dans sa conduite, les gardes municipaux, m'a-t-il dit, lui dirent, en prenant un verre de vin avec lui, que ma maison était mal placée en raison des évenemens de juin; que s'il arrivait encore quelques troubles, il pourrait s'ensuivre

"bo

qu'elle serait une des premières envahies. Je fis alors une détrarche chez M. le commissire it police Jacquemin pour lui clemander des explications sur ce fait. Il me répondit qu'il ny avait aucun danger, que je pouvais étur fort tranquille, qu'il n'y avait pas d'ordres à donner pour moi, et que, d'aillkurs, le poste était tout près le chez moi. Voilà ce qui a été lit chez le commissaire, et je lui dis même le nom des printres, Je crois avoir répété cels dans mon interrozation.

D. Il résulte de votre réponse que le commissaire de police a fât tout e qu'il était possible de faire pour vous easurer; cependant cela n'a pas empêché que le 28 vous étes dispatu de votre donnielle. Vous devez comprendre que votre démarche auprès du commissaire pourrait resemble à nu précaution prisé à l'avance pour expliquer votre disparition du lendemain?

R. Je ne sache pas bien si je dois rappeler les malheureur évenemens de juin. Je fits victime, en juin 1832, au sein de ma famille, victime spécialement par deux hommes qui étaient en état d'ivresse; et comme je faillis alors... (Plus haut! ou n'entend pas !), j'avais quelques craintes qu'il me fût adressé quelques reproches chez moi. Il était rare que je m'y trouvasse les jours de revue... Je n'ai pas disparu, du reste, je fus à mes travaux, rue de Bercy, à mes affaires dans divers quartiers: ie ne me suis pas caché, comme on l'a voulu dire, et pour explimuer que je me suis pas eache, c'est que je crois avoir dit l'endroit où l'avais déjeuné et celui où l'avais diné. On pourrait savoir des particularités à cet égard. J'ai diné au café des Mille-Colonnes, au Palais-Royal; l'allai pour voir les sêtes. Mon chapeau était attaché en face de ma table : le maitre du restaurant le prit, en ce qu'il n'était pas précisément en face de moi, et le rapprocha de ma place, afin qu'il ne fût pas confondu avec les autres. On pourra le faire appeler à cet effet, si la cour le croit utile.

D. Mais je cruis devoir vons faire observer que votre abseuce a été extrêmement prolongée, que si le 28 vous étes allé diner dans un lieu publie, les jours autrans vous vous étes caché avec beaucoup de soin. Vous pouvez même vous rappeler que, dans un de vos interrogatoires procédens, je vous ai énumére les lieux divers où vous êtes allé. En premier lieu, c'était chez un négociant qui na pas vouls vous receroirs qu suite, chez un de vos parens, et, enfin, vous avez trouvé un asile chez votre beau-feère, cliez lequel vous vous êtes exché avec les plus grandes précautions, jusqu'au moment où il vous l'aves dit, vous étiez précocupé da la crainte de ce qui pouvait se passez le jour de la revue, certainement, quatre jours après, vous néuer gibas avoir avous motif de craintée.

R. Avant de rénondre à cette question, je prierai la cour d'avoir quelques égerds pour moi ; je suis peu habitué à paraitre en public, et il vient de m'échapper, tout à l'houre, un mot que je regrette d'avoir prononce... (Plus haut ! plus haut!) Quant à m'être caché, je n'ai jamais cherché à me soustraire à la justice : diverses lettres, d'ailleurs, le firent voir. Je ne sortis de Paris que quand je vis, sur un journal, accusé comme auteur de l'attentat, le nommé Bescher. Je fus alors à Lagny, et je sortis de Paris avec mon beau-frère; mais je ne me suis pas caché. Au contraire, là où j'étais, je travaillais, je m'occupais, nous avions des affaires en commun. tout cela prouve que je ne me suis pas caché aussi secrètement qu'on veut le dire. D'ailleurs ie fus arrêté à mon doouciles c'est encore une autre preuve que je m'occupais de mes intérêts. Je voulus laisser passer comme cela les momens d'effervescence; puis on m'avait inspiré des craintes. Il y avait aussi des bruits qu'on avait fait courir antérieurement à l'attentat, qui me déciderent à m'éloigner : on m'ayait dit que je serais arrete...

D. Votts aves dit encore que vous vons étiez décidé à partir, lorque vous aviex u la police faire beaucoup d'arrestations, et que des rérélations vous avaient informé de l'existence d'un mandat éditivé coutre vous. Or, le mandat est du 6 août, et il est impossible que vous ayez reu avis de son esistence. Le vous engage, dans votre intérêt, à bien expliquer comment, vous négociant, syant une houtique et une fabrique ampires de votre maison de commerce; rous aves pu laiser ainsi de côté le soin de vos affaires; siar une crisite qui un devait pas être fondée, ai vous ne vous serilée compable de rieu. ne ainte vanib Marie vanib Micros si vous ne vous serilée compable de rieu.

R: Je n'at pas dit précisément que c'était un agent de police qui m'avait prévenn ; je ne me suis pas détaché de mes intérêts, que mes affaires. Je crois pouvoir répondre à cette question que la preuve en est que je ins arrêté dans mon domicile. Au surplus, on pourrait appeler le commissaire, je n'ai pas cherché à me sauver : au contraîre, je me suis présenté à lui.

D. Oui, vous avez été arcêté dans votre donnicile, mais le 28 août, un mois après l'attentat, vous étiez reveru dans votre maison, non d'une manière patente, nou au grand lour, mais pendant la muit. La police, avertie que vous étiez revenui, vous a fait arrête. Paucoup d'ionière reuceillis ce ce moment, out prouvé que le leodemain vous deviez partie pour aller beaucoup bus loin mue la prembré four.

R. Quant à cela, je n'ai pas beuscoup d'explication à deuner. Quand il y a un mandat d'amere lancie corre vous, on dirige contre vous un honome qui vous a conuu; il se donne comme ami, rous le orogev etre ami; il cherche à vous canmener au loiu, il vous fait des frayeurs et vous tombre dans le priège. Mon arrestation a été faite dans ce gene-ils. La même personne qui me fit arrêter me proposait de m'emmener bien loie.

D. Aprèr votre première arrestation, vaus fôtes interrogé pendant la nuit, puis raugené dans votre dominile. Vous vous évadètes, et ce n'est qu'après un asset long espace de tumps qui vous avez pu être saist de nouveau. Mais avant de vous faire espiiquer lè-dessus, j'ai oablé de vous adveze une question. Vous a ouveene vous d'un déjedner que vous auriez fait, le 15 ou le 16 août, à Lagoy, ches le situr Leblanc, et auquel assistient plusièreurs de vos miss et des sondières de votre faite?

R. Je me rappelle le déjeûner à Lagny. Cela prouverait eneure que je ne craignais rien après l'attentat, que je ne me caebais pas, puisque je déjeûnais dans me endroit public.

D. N'a-l-il pas été question è ce déjeuner de l'attentat du 28 juillet, et o'ovez-vous pas dit alors que vous connaissiez Fisselai, que vous t'aviez vu pluséours fols, mais qu'on ne l'appelait alors m'Fieschi ni Gérard?

R. Je ne me le rappelle pas, je n'ai pas pu tenir ce langage; s'il a été question de cela, ma mémoiro ne me fournit rien à cet égard.

D. Navez-vous pàs sjoute que puisque les journaux annonatient que l'auteur du crime avait eu des relations avec Morey; c'était saus doute un nommé Bescher, que vous avez vu chèz lui et qu'il vous avait auncné? N'avez-vous pas dit encore que si Fieschi était l'individu qué Morey vous avait présenté; «l ne ressemblait pas aux portraits qu'on en faisait, et ponr le prouver, n'avez-vons pas donné le véritable signalement de ce prétendu Bescher que vous aviez vu chez Morey?

R. Je ne dirai pas positivement le contraire; cependant je ne me le rappelle pas.

Le risisterat. Daus vos premiers interrogatoires vous avez nió positivement que vous connaissies Frenchi, et vollà que plus tard on apprend qu'à Lagny, devant des amis sur lesquels vous croyles pouvoir compter, devant lesquels vous eroyles n'avoir rien à cescher, vous avez déclaré que vous connaissiez Fieschi, qu'on vous l'avait présenté, et que vous l'avier requ ches vous sous le nom do Bescher.

R. Je ne erois pas avoir dit que Fieschi m'ait été connu aussi particulièrement que cela.

Le pagneur. Les témoins seront entendus sur ce point.
Rappelez bien vos souvenirs; ne niez pas inutilement ce qui
ensuite pourrait être établi contre vous.

R. Si fai parlé de Beseher comme auteur de l'attentat, cela est possible; si on parla du portrait de l'homme, j'ai pu dire : C'est là son portrait; si c'est eela, il ne ressemble pas heaucoup à Bescher.

Le paisment. Vous avez dit que vous avez été arrêté par les soins d'une personne qui vous avait proposé elle-même de vous sauver. Pouvez-vous indiquer cette personne?

R. Je ne le puis, vous sontez que je n'ai pas de preuves. Je ue parle que par supposition; je ne parle que de la première fois que j'ai été arrêté. Je ne puis nommer cette personne, je m'exposerais à faire une erreur.

D. Avant de recevoir chez vous l'individu que Morey vous avait amené, avez-vous vu cet individu chez Morey?

R. Je l'avais vu une fois auparavant, je le crois, je ne me le rappelle pas bien positivement, avec Morey ou chez Morey.

D. Quand Morey yous a présenté eet homme, sous quel non yous l'a-t-il présenté?

R. Il me dit qu'il se nommait Descher. Il se peut hien pu'il ait ajouté, pour cela je ne nie pas absolumant, que son veritable nom était Fiechi. Comme Firechi n'est pas un nom français, il est bien possible qu'il se soit échappé de ma upémoire. Le sassuneux. Cela avait une grande importance lorsque la première fois il était question d'établir que vous commissiez Fieschi, que vous aviez su quel était l'homme que vous receviez. Alors vous aviez nié que vous ayez jamais en la moindre connaissance de Fieschi. Iller vous avez etuneult Morey dire qu'il vous avait présenté Fieschi non comme Bescher, mais comme Fieschi, et en vous disant qu'il pretait le nom de Bescher. Ce fait est désormais s'abbli, vous avez reçu Fieschi en sachant que vous receviez Fieschi.

Prein. Je demande hien pardon, je ne dis pas que Morey m'ait dit cela. Je dis seulement qu'il est bien possible qu'il me l'ait dit. Je n'ai jamais connu Beseher sous le nom de Fieschi.

LE PRÉSIDENT. Vous êtes en contradiction avec ce que vous venez de dire à l'instant même. Vous avez dit qu'il vous avait présenté Bescher en vous confiant qu'il s'appelait Fieselti.

Ne vous dit-il pas que le prétendu Bescher était uu patriote poursuivi, qui avait besoin de travailler et de se cacher? Ce changement de nom indique évidentment que vous étiez dans la confidence?

R. Morey m'a dit hier qu'il m'avait présenté l'individu comme l'itschi; je ne puis dire le contraire; mis je ne me le rappelle pas. Si je parlais autrement, je trahirais la vérité.

D. A quelle époque vous a-t-on présenté Fiesehi?

R. Je ne puis me le rappeler précisément,

D. Ne vous engagea-t-il pas, en vous le présentant, à luiprocurer de l'ouvrage?

R. Morey me recommanda Eischli comme un homme persecuté pour affaires politiques. Je ne sache pas si c'est Morey ou Eischli qui m'a dit qu'il était pourruivi pour détention d'armes et de munitions et genrer, lesquelles armen n'avaleut pas été asistes choz lui parce qu'il avait été prérenu à tempet qu'il avait fait disparatire ces armes et qu'il était alsenté. Fischl inc dit qu'il avait été condanné trois fois à mort pour cause politique sous la restauration, qu'il avait fait partie de diverses conjurations, et qu'il avait subi diverse condamnations, et qu'innin il avait subi une détention de dix aus à Embru. Fischli dit q'u'il conaissait divers homorables citoyeus; il cita M. Ladwoat, M. Cames, ingénieur de ha ville de Paris. Il me cita M. Virien; il me cita divers noms, celui de M. Saint-Didler; comme étant des personnes qui s'intéresarient à lui pour le faire réintégerer dans ses fonctions et pour lui faire aorie sa pension qu'on lui avait apperimée à raison des poursuites dirigées contre lui. Il se phigoit comme cela; il me dit que c'était injuste.

Fiscabi a avout tout cela dans ses inter rogatoires. Sur des questions que je lui fis poser par rous, M. le président, il arma que je lui avais donné le conseil de se constituter prisonnier. Je lui dis qu'il ne m'était rien arrivé en pareil ess, que moi aussi j'avais été pourairi pour détention d'armes de guerre. Javais été poursuivi pour nels fait sur la dénoceition d'un malheureux ouvrier que j'avais été obligé de renvoyer, parce qu'il m'avait soustrait 50 fr. Il voolut se venger, est homme ; il fit contre moi une fantse déclaration, et on fit des recherches qui ne produisirent aucun rés ultat. Je lui dono qu'il ne m'était ren arrivé en pareil eas ; je lui dis qu'il n'avait rieu à residuct. Il me dit que s'il e constitutait, à n'aion de ses antécé deus politiques, on le déporterait. Alors je n'insisti pa sur cela par la sur pas sur cela des prinsis rip as sur cela ripa sur cela par sur la pas sur cela par la pas sur cela pas sur la pas sur cela par la par la pas sur cela par la par la partir de la partir d

Pirscui. — M. le président, pardon, je vous fais mes ercuses ainsi qu'à la cour. Si je me suis levé tout à l'heure, c'est que j'avais une observation à faire. Je n'avais pas paylé dans mes interrogatoires du vroyage de Pepin y jen ai donné avis, soit à M. le procureur-général. Pepin me dit qu'à son artivée dans le village de son père, la police et les autorités avaient été sur le qui vive! qu'on le suivait pas à pas, qu'on le poursuirait paratout.

Bet l'à-dessus; revenous à la question des hoimmes arrêlécher Pepin. Il va pas dit pourquoi es hommes avaient étéarrêtés. Ce-hommes étaient des pointres; on avait peint hez lui toutes les cases, comme on avait peint la maison. Sur mue case an deux, un des ouveires avait fait une poire. Pepin rient en riante t dit : on a peint Louis-Philippe en poire. Je me tronnais l'à et je dis : oni, mais on ne lui fait pas la queue. (8nament) Cela voulait dire deux choses, d'abord qui on se faisait pas la queue à Louis-Philippe, et ensuite que la poire qu'on avait faite, davait pas de queue.

M. Popin dit qu'il ne savait pas que je n'étais pas Fieschi,

qu'il croyait que j'étals Bescher. Mais j'avais et je lui avais montré mes pièces de condamne politique. Je ne pouvais avoir les pièces de Bescher; je n'avais que le livret de Bescher. Il fallait bien qu'il vit mes pièces. Vous voyez bien que mon cours'ice est en contradiction avec les faits. Vous vous rappelet tout cela, messieurs; vous ne cherchet pas des boupables, rous voudrâte que nous soyens tous innocers; mais moi je veur la vérité, et j'éclaireirai tous les faits qui sont à ma connaissance.

- D. Quelques jours après que Morey eut introduit chez vous Fieschi on Beccher , comme rous vondret l'appeler , ne vous montre t-il pas un dessin que Fieschi avait fait d'une machine de guerre inventée par luit , et ne vous révéla-til pas le parti qu'il serait possible de tiere de cette machine , pour un attentat contre la personne du roi? N'avrez vous pas été tiès frappé de la portée de cette invention , et au lieu de reponser , comme vous le deviez , les ouvertures coupables que vous faisait Morrey , ne les avez-rous pas accueillies avec enthousiasme, en disant que sir l'homme était solide , et s'il voulait se décider à construire une machine sur un dessin semblable , vous feriez volontiers dépenses nécessaires ;
- R. C'est une erreur de la part de M. Fieschi D'abord je ferai remarquer que lors de ma confrontation il dit que c'était moi qu'il wat montrée e dessin; confronté avec moi; il dit que c'était Morey qui me l'avait montré, et que Morey avait répondu que le l'avais approuvé. Je m'en réfère à Vicsehi sur cette question.
  - D. Vous vous en référez à Pieschi? Sur quoi?
- R. M. le président doit se souvenir que dans une confrontation avec Morey, Fieschi dit que c'était à moi qu'il avant monrée cedessin, et que je l'avais approuvé Confronté avec moiil ne soutint plus le même laugage et dit que c'était Morey.

LE PRESIDENT. — Mais dans son système ce serait Morey qu. l'aurait montré le premier (voilà ce qu'il a dit hier.)

Il y aurait cu réunion chez Morey, dans laquelle réunion le dessin aurait été mis de nouveau sous vos yeux, et que ce serait dans cette réunion que vous auriez dit que si fa machine était faisable, vous ne reculeriez pas devaut la dépense.

Prein. - C'est une erreur de la part de Fieschi.

Le neament, — Fisschi dit qu'appès qu'il vons eutmontré le dessin de la machine, vous désirâtes en avoir un modèle en bois ; qu'il avait construit ce modèle chez un menuisier, por tier de Renaudin; qu'il vous l'avait apporté, et que vous l'avice plact dans une table de outie; et qu'êtant venn pour le reprendre quelques jours après dans cet endroit vous ne l'aviez pluretmouté.

Parix. — Je ne puis répondre à l'allégation qui m'est soumise par M. le président que par une dénégation, c'est une crreur de la part de M. Fieschi.

Le president. — Fieschi, persistez-vous à dire que Pepinexigea un modèle en bois de la machine, et que vous lui en avez sabriqué un?

Fiescai. - Qui M. le président.

Le massirxt. — Je vous représente un dessin entouré de chiffrestvacés par vous; n'est-il pas votre ouvrage, et ne représente-t-il pas, d'une manière sans doute imparfaite, la machine de Fieselti que vous auriez essayé de figurer d'une main inhabile et peu exercée?

PEHN. — En souriant. Je ne crois pas que ce soit moi qui aie fait cela: ça ne ressemble à rien. Eu supposant que ce soit moi il a sur ce papier des chiffres, je pourrais le prouver, qui remantent à alus de trois ans.

M. Duront. — Je prieraj M. le président de faire passer cette pièce importante sous les yeux de MM. les membres de la cour, afin qu'ils puissent tous par eux-mêmes apprécier quel est ce griffonnage.

LE PRESIDENT. — Toutes les pièces du procès sont déposées au greffe, et MM. les pairs peuvent en prendre chaque jour communication.

M. Droxx.— Il est alors impossible d'elever un débat à l'andicure sur les pièces du procès. Si nous articulous par exemple que telle chove ne resemble pas à une autre, que ce grif lonnage par exemplencressemble à rion, comment prouver ce-la à quelqu'un qui n'a pas la moindre idée du l'objet? Comment pouvez, ous fuers si vous ne le voyez pas?

Le presureve. Les débats se passent ici, le jugement se renal ailleurs. On examine toutes les pièces.

M° DUTONT. — Cela est contraire à tous les usages judiciau es. La regainer, — Une simple observation va traocher la question. Cette pièce a été produite au debat. Je devais faire porter le débat sur cette pièce, mais elle n'a aucune importaore. Je ne la regarde pas comme représentant la machine, mais il était de mon devoir de la faire passer sous les yeur 'du défonseur. Il peut y avoir des personnes qui sur ce point jugent autrement que me

M\* DURN. — Dans ce que vient de dire mon confière Dupont, il y a quelque chose de vai, Si cepondant l'observation par laquelle a réponda M. le président était acceptée par l'eministère public, je luisserait tomber la demande de mon coofrère. Si le ministère public reconomissait, ce qui est évident pour moi, que les figures tracées sur le papier en question n'ont aucuer erssemblance avec la machine, alors tout est terminé, mais si le ministère public avait La pensée d'argumenter de cette pièce, je acliicherais de la cour de faire faire un foe rimile, afin que lors de la discussion chacun de MM. les pairs pût avoir la pièce sous les yeux.

LE PRESIDENT. — Il sera fait un fac simile de la pièce.

D. Le joor même oit le défénier dooi je viens de vous parter aurait eu lien, n'avez-rous jas, Moery et vous, demandé à Fieschi à quell e somme pourrait montre la dépense nécessaire à l'exécution de l'attentat que vous méditier? Fieschi ne fit-il pas alors un calcul détaillé qu'il vous remit, et qui montit à 500 fraces environ, et ne convintes vous pas avec Morey de supporter cette dépense par moitié?

R. Jamais ni Morey ni Fieschi ne m'ont parlé de cela, ne m'ont présenté ni de dessin, ni de molèle. Jamais il n'a été question entre nous de machine pour préparer un attentat. Cela est noe erreur, je crois, de la part de M. Fieschi.

D. Relativement à la demande de la somme, Fieschi n'a-t-il pas fait un calcul? Ne dit-il pas que 500 fr. étaient nécessaires, tant pour établir la machine que pour louer un local?

R. Je ne puis faire que la même réponse : c'est une erreur. Le pressuent. Fieschi, persistez vous?

Firescui. Je persiste dans mes premières déclarations. Le president. Ainsi, Pepin, vous nice formellement que le

complot a cu lieu chez vous et qu'on y a fixé le jour de l'exécution. Le niez-vous?

PEPIN. Oui, M. le président.

D. Vons ne vous souvenez pas que le jour fixé était celui de la fête du roi?

R. Il n'a jamais été question de complot ni de rien. C'est une erreur de M. Fjeschi.

Le president. Dans tous les cas, ce ne serait pas une erreur, ce ne pourrait être qu'un mensonge et le plus grave mensonge qu'on puisse faire. Fieschi persistez-vous dans vos déclarations?

R. Qui, monsieur le président,

D. Pendant que era pourparlers que vous niez avaient lieu Fleschi ne vous confia-t-il pas un jour qu'il était à la veille de se trouver sans saile, parce que la femme de Renadin, neveu de Morey, chez lequel il demeurait depuis quet temps, le vojait d'un mauvais ciil? Ne lul avez-vous pas offert alors de venir coucher chez vous? et d'y a-t-il pas couché en effet, depuis les derniers jours de février jusqu'an 8 man?

R. C'est un subterfuge inventé par Fieschi. Il vint me demander l'hospitalité, disant que si je ne la lui donnais pas, il serait obligé d'alier coucher dans la rue, parce qu'il était renoussé de son logement ordinaire.

ousse de son logement ordinaire. D. Ainsi vous ne niez pas avoir logé Fieschi?

R. Jo ne nie pas l'avoir logé; toutefois il y a une erreur dans les dates. Je ne erois pas que Ficschi ait couché chez moi plus de deux ou trois nuits. J'ajouterai une autre question blus tard, ou butôt mes ditires défenseurs l'ajouterous.

D. N'est ce pas vous qui avez offert le logement au tieu de l'avoir seulement accordé pour deux ou trois jours?

R. Dans les questions que vous avez posées à Fieschi dans ses interrogatoires, il a reconnu que c'était lui qui était venu demander un asile.

D. Pendant que Fieschi conchait chez vous, n'avez-vous pas su qu'il s'occupait de chercher un logement dans lequel il pût eller s'établir et qui le dispenserait de rester-chez vous.

R. Jamais pareille chose n'a eu lieu.

D. Comment, pendant qu'il logeait chez vous, vons n'avez pas su qu'il cherchait un gite qui devait le dispenser de rester chez vous?

R, Il ne m'a jamais dit qu'il cherchât un logement. Il s'était présente chez moi pour une nuit ou deux. Il devait bien s'attendre à ne pas y rester long-temps. Il no se serait pas présenté comme un homme malheureux, sons asile, qu'il n'aurait jamais mis le pich chez moi, à cen che t pour y cenir acheter peut-être: ma misson étant publique, je ne pouvais la tui fernuer. Il pouvait bien venir y acheter des objets de consommation.

D Votre maison est une maison publique pour y venir acheter et non pour y venir coucher?

R. C'est ce que je dis, il aurait pu venir y acheter; mais y coucher, non.

D. Ne vous souvenez-vous pas d'avoir visité avec Morey et Fieschi, le logement du boulevard du Temple?

R. C'est une erreur de Fieschi.

D. Ne vous souvenez-vous pas il avoir donné l'argent nécessaire pour payer le demi-terme?

R. Non pas. Je n'avais pas d'argent pour payer ce demiterme.

D. Fieschi ne vous a-t-il pas dit qu'il fallait 130 fr. environ pour entrer dans le logement et aeheter les premiers membles?
R. Non, monsieur, jamais.

Le President. - Freschi, persistex-vous dans vos déclarations?

Fissent. — Je persiste dans mes premières déclarations, et p'ai l'honneur de faire observer, à M. le président et à la cour, que je leur prouversi que c'est de mois-mêue que j'ai voulu quiter Renaudin et san épouse; celleci me boulait. Lorsque j'ai cru m'en apercevoir, j'ai levé le pied. J'en parlai à Peplu, it me dit ! Jai un lit qui sert aux quis. Voilà conme j'entrai chra lui, Je persiste à cet égard dans mes premières déclarations.

D A partir de l'époque où Fieschi logeait elez vous, ne l'avez-vous pas autorisé à prendre à crédit les menues fournitures dont il pouvait avoir besoin pour sa consommation hahimelle et journalière?

R. F(cschi se présentait comme patriote; il se disait perséenté. Après diverse sollicitations, il demonda qu'il fit ouver cher moi un credit, bise faible crédit sus doute, tel que j'en faisais à bien d'antres, sans avoic égard à aucune opinion. Je soutiens ce que je dis, tout ce que M. Fliesthi allèque ce que fa dis, tout ce que M. Fliesthi allèque company.

moi, c'est le fruit d'une erreur. Voyez mes interrogatoires, vous y litrez que l'ai déclaré effectivement avoir autorité mon épouse à ouvrir un crédit à M. Freschi, dans le cas où il le denanderait. Je n'étais pas souvent chez moi, l'avais heaucoup d'autres occupations. Je dis à mon épouse: Si ect homme vient en mon absence pour acheter quelque choise, tu pourras lui faire un pêtit crédit. Il paraît, en effet, qu'elle lui en a fait un.

Le nésoux. Il est impossible de ne pas vous faire remarquer que vous deviex parsitiement asvoir que l'honme requ chez vous sous le nom de Bescher était en réalité Fiesehi. Vous le recevez, vous le logez, et vous lui accordez crédit pour les marchandites dont il pourra avoir besoin. Enfia, vous étes négociant, et on sait que les crédits ne se font pas si facilement.

R. Cet peut-être une crreur. Je prouverai que je suis fort libéral à faire crédit. Je prouverai au besoin que chez moi il y a peut-être plus de 50,000 francs de vieux dossiers; que je n'ai jamais obtenu de contrainte contre qui que ce soit. Une seule fois, par creure, il y a six mois, mon huisiver ceteça la contrainte sois mon ordre centre un débiteur. Celui-ci arriva chez moi dans un fiaere et me dit : Comment, monsieur Pepin, vous me faites done mettre en prison? Je lhi répondis que c'était par erreur, et je le fis mettre sur-lechamp en libérés.

D. N'est - ce pas votre intimité avec Fieschi qui l'a mis dans le cas de conneître vos relations avec un grand nombre de sociétés secrètes, et avec les principanx chef du parti républicain?

R. En cela M. Ficschi fait encore une erreur.

D. N'est-ce pas de vous que Fieschi a su qu'après les évenemes d'avril, plusieurs de vos anis ayant été gravement compromis pour y avoir pris part, vous leur rendice de fréquentes visites, que vous vous service quelquefois, pour pénétrer dans les prisons, de permissions obtenues sout un autre nom que le vôtre, et que lorsque vous alliez ainsi à la Force ou à Sainte-Pelagie, vous y vojriez souvent d'autres in-dividus que ceur dont les noms étaient inserits sur la permission dont vous étiez porteur. Cela pronte que vous étiez en

grande intimité avec Fieschi; autrement, comment aurait-il pu savoir tout cela de vous?

R. Ce qui prouve que M. Fieschi fait erreur, c'est le fait en lui-même. Quand je fui interrogé, je uc crois pas a soir manqué de franchies; j'ai dit : oui, 'jai vu des décenus politiques, j'ai cité leurs noms; mais j'y ai été sous mon nêm, et je vois que M. le président l'a fait vérifier, en faisant elerceher au parquet de la cour des pairs sons quel nom une permission m'avait été accordée. On m'a denandé si j'avais porté des comestibles à la prison. D'ai dit oui, parce que c'était la vérité. De ne voulsis pas avoir de détous. S'ai dis que j'avais porté des comestibles à Sainte-Pélagie, et le fait est que je n'y alhai jamais sans porter securis aux détenus. Ce n'est pas que je veuille dire que je donnais de l'argent; j'en prétai. Ce's ainsi que j'ai prété jusqu'à too francs. Ma position ne me permetait pas de faire de paciel dons.

D. Si Fieschi n'avait eu avec vous que des relations indirectes et éloignées, comment aurait-il su que Cavaignac était votre débiteur, et quelle somme à peu près il vous devait? N'est-ce pas par vous qu'il a appris cette circonstance? Et comment l'auriez-vous pair comaître à un homme pour lequel, à vous entendre, vous aviez si peu de sympatie.

R. Je ne sais qui a pu lui dire cela, cependant, je ne nie pas que ce soit moi. Je ne me le rappelle pas

D. Navez-rous pas dit un jour à Freichi, que lors des érénemons d'avril, vous seriez sortie de chez vous en armes, et que, dans le cas où la révolte aurait triemphé, rous auriez été appelé, sous les ordres de Guinard, à un emploi important dans la municipalité?

R. Ceci est une erreur tellement grave qu'il est bon de dire qu'elle a peu de fondement. En supposant le fait vrai, je ne l'aurais certainement pas dit. C'est contraire entièrement à mon caractère. Je n'ai pas la capacité pour cela, et puis je n'étais pas en position; je n'étais pas en position; je n'étais ni emembre du comité, ni dans la société. Je ne pouvais avoir de semblables prétentions. J'ai dit, dans mes interrogatiories, que je défais qu'on me trouvât une rerosnou qui pint confirmer cela.

D. Vous dites que vous n'éticz d'aucune société, et vous venez de reconnaître que vous étiez chef d'une section de la société des Droits de l'Homme? R. J'ai voulu dire que je n'y avais jamais été un membre influent, et que je n'y étais pas resté bien long-temps. J'y suis entré peu de temps après MM. d'Argenson et de: Puyraveap.

D. Vous avez dit que vous aviez été nommé vier-président d'une société pour l'instruction élémentaire du people?

R. J'ai été nommé, mais je n'exerçai pas les fonctions.

D. Ceci etait la preuve que vous aviez dans la société plus d'importance que vous ne le dites.

R. Malheureusement pour moi, mon nom a pu fixer quelques personnes, relativement à mes persécutions antérienres.

M. Marras (pu sono), proeuveur-général. — Je tiens entre les mains un proès-verbal d'une séance qui a cêt étaue dans la société des Droits de l'hommè sous la présidence de Pepin. Dans cette séance, notamment, il paralt que le comité a sofennellement approuvé la conduite tenne par l'aceusé Vignerte à la cour d'assises de Paris. Le procès-verbal est entièrement écrit de la main de Pepin. Il e termine siait à le certide la main de Pepin. Il e termine siait à

« Le citoyen Pepin demande au comité quelques exemplaires du règlement pour former des sections à la gare d'Ivry. »

Ainsi cela prouve? 1º que Pepin présidait quelquelois une section et qu'ensuite il vou!ait établir à lvry de nouvelles sections. Pepin, reconnaissez-vous cette pièce?

Parix. — On ne me l'a pas représentée (la pièce est représentée à l'accus». Elle est aguée de moi, elle n'est pas écrite de un main. Il est vrai que j'ai rempli deux ou trois fois les fonctions de président pendant le voyage du véritable chef de section.

Le nocunem-of-vigat.— Yous prétendez que vous se vos occupiez pas des fouetions de chef de section. Cette place, je le répète, prouve d'abord que vous la présiliez que/quefois, et ensuite que vous aviez l'intention de propager la société jusqu'à la gare d'Ivry, et qu'à vet effet vons demandez au comité lepièces nécessaires pour remplir votre nouvelle mission.

Parm — Je reste dans ma première allégation. Je ne nie pas auoir fast partie de la société des Droits de l'homme ; je ne nie pas y avoir remplacé deux on trois fois le véritable chef de la section, mais je nie avoir été nommé légalement chef de section.

D. Fieschi ne lisait-il pas des journaux chez vons ; en votre présence, avec vous? R. Je n'avais pas le temps de lire les jaurnanz; si je les lisais, c'était à l'heure de mes repas. Il y a plus, c'est qu'à la Gare et au faubourg Saint-Marcoau je ne recevais aucuu journal.

D. Il s'agit du temps, que vous ctiez au faubourg Saint Autoine. A cette époque Fiesdin er vous lissit-il pas les journaux, et lorsqu'il s'y trouvait des articles eurore plus evaltés que de contume, ne vous appliquiez-vous pas à les lui faire remarquer?

ît. C'est une erreur, je n'avais pas tout le temps de tout cela; tous les matins de bonne heure j'allais à mes travaux de la rue de Berey.

D. Ne vous montrier vous pas notamment indigné de ce que, « lorsqu'il y a des gons qui se font coudamner aux tra» vaux forcés à perpétuité, pour une sonme de 500 on de roou » fr., on ne trouverait pas un homme qui tirât un coup de fu» sil à ce brigand de Louis-Philippe et qui en déirvât la »
» France? « France »

R. Je ne puis répondre que par une dénégation; c'est contraire à tous mes principes; tous ceux qui me connaissent peuvent être entendus; qu'ils disent s'ils me croient capables de cels.

Le président. - Fieschi, persistez-vous dans votre déclaration?

Firsten, — Oui monsleur, cela se passil non à la Gare ou au funbourg Saint-Marceau, mais au faubourg Saint-Antoine, M. Pepin dut qu'il m'a requ comme patriote; il parait que selou lui, celui qui est un assassin ou un grand criminel, est un patriote, et que les amis de la France sont les Russes. (Rumeur.) Si je pa rie mal, je prie que l'on m'excuse.

D. Vous souvemez-vous d'avoir été condamné dans le courant du ,mois de juillet par le tribunal de commerce du département de la Scinc, à payer à un sieur Lambert, près llotterdam, une somme de onze cents et quelques francs, avec les intrêtés et dépens?

R. C'est vrai.

D. Le jour où vous avez perdu ec procès n'ayez-vous pas rencontré Fiesch i sur le boulevart du Temple?

R. Je crois pas.

D. N'avez-vous p as dit à Fieschi, à ce sujet, que vous croyies

bien qu'il arriverait une révolution qui débarrasserait la France de ces canailles?

R. Je n'ai pas dit cela, je n'avais pas besoin de tenir un pareil langage.

D. N'avez-vous jamais dit à Fieschi qu'un général avait exprimé en votre présence des vœux non moins coupables, relativement au roi et au gonvernement constitutionnel?

R. C'est un fait dont l'instruction peut démontrer l'erreur. Je ne connais pas de généraux, je ne m'occupe que de mes intérêts, même la nuit, souvent ils me trouvent encore à des trois heures du matin. J'ajouterai que je ne crains pas d'alléguer qu'il n'y a pas un seul homme judicieux pui puisse dire que l'aie jamais ou des relations avec un général.

D. Vers la fin du mois de mars, Fieschi n'a-t-il pas assisté chez vous à un diner auquel se trouvait Morey et quelques autres personnes?

R. Je ne puis préciser l'époque, le me rappelle seulement fort bien que le diner a eu lieu.

D. Vous rappelez-vous les personnes qui étaient à ce diner.

R. Qui, à peu près. Il v avait M. Levaillant, député, que l'avais antérieurement chargé de quelques eréances, un négociant, un avocat et Morey; l'avocat était M. Lorelut ... et puis quelques autres personnes.... et puis Recurt. D. Fieschin'y vint-il pas?

R. Peut-être, en montant se coucher, passa-t-il par la salle manger.

D. A-t-il pris du café?

R. Je ne me le rappelle pas, c'est possible.

D. N'avez-vous pas dit à un des convives, que ferait-on si le roi venair à mourir ?

R. Je ne me rappelle pas,

D. L'un des convives ne dit-il pas : alors on dit : le roi est mort, vive le roi?

R. Je ne me le rappelle pas.

D. N'avez-vous pas dit : et si une épidémie ou un tremble. ment de terre les enlevait tous?

R. Je n'ai pas tenu ce langage.

D. Dans ce diner, Morey ue parla-t-il pas de son habilete chasse, comme tireur?

R. C'est possible, je ne le crois pas. Je ne suis pas resté là pendant tout le diner, j'ai été dérangé plusieurs fois.

D. Vous aviez à votre table un député, vous aviez eu soin d'avoir des convives dignes de diner avec lui, il n'est pas probable que vous vous soyez absenté plusieurs fois pendant le diner.

R. M. Levaillant est un très respectable homme, mais tout-à-fait sans cérémonie. Je l'avais même prié de faire les honneurs de la table, car je n'en avais pas l'habitude.

Le président. - Pieschi, à quelle époque étes-vous entré dans la salle du diner?

Firsem. — Je travaillais à la barrière du Tione ; J'ai pu venir chez Pepin vers trois on quatre heures; je ne one rappelle pas l'heure positivement. En arrivant on avait commenté à diquer; je vais opposer les faits, on pourra appeler comme témoin M. Levaillant homme de bonne foi on magistrat du gouvernement. Lovenij l'aer interroek. I did na la Verill ser interroek.

Il a sté question des mershres de la clambre des députés et beaucoup de M. Salverte comme s'occupant aux travaux législatifs. M. Levaillant dit que M. Salverte était un des plus austidus à son travail, qu'il ne quittait jamais son bureau. Parlant des hommes de tallant, il dit que MM. Odilon Barrot, Mauguin, Berryer. étalent de vais orsteurs, mais que M. Maguin malbeureusement net ravaillait pas, que s'il avait voulut travailler il aurait été un des hommes les plus célébres de la France. Il dit que M. Odilon Barrot net travaillait pas non plus, mais qu'il était toujours dans son calme pour répondre à toutes les questions.

Alors M. Recert fit tomber la conversation sur le jugement qui se préparait à la chambre des pairs à l'égard des accusés d'avril, et il finit par dire ces mêmes mots : « Pardiét) que voulez-vous que fasse la chambre des pairs? nous lui ferons perdre du tems, elle en perdra la têle et si nous nous défendons, on n'en verra jamais le réalitat. »

Lorsque nous en fûmes au café, M. Levaillant dit à M. Pepiu., c'est à dire que M. Pepin ayant parlé politique la question s'effiças ans dire agitée, M. Levaillant parla même du budjet. Il dit: a On attend toujours la fin de la section (ession) pour demander le budjet; nous restons plusieurs mois à Paris où nous dépressons 15 àon fir, par jour, de soite que moi si je n'avais pas craint que, dans les élections, le parti légitimiste on de la monarchie déchue ne l'emportât, je n'aurais nas voulu me mettre de la chambre.»

La deruitre conversation de la société fot celle-ci : M. Pepin dit à M. Levaillant : Si le Roi venait à mourir, que deviendrions-nons? — Hé bient dut M. Levaillant, le Boi est mer vive le Roi! — Oui répondit Pepin ; mais si ses fils arrivés au trône venaient p périr par accident on par épidemie, qu'arriverait-il? — A cela, M. Levaillant repliqua : Ladisons bouille le mouton! Ce fuillà le dernier mot qui fut pronoucé, j'affirme ce que je dis.

Le passanexy. — Pepín, je dois vous faire remarquere que ce propos qui vous est attribué par Fieschi a beaucoup de gravité dans la situation donnée. A cette époque, dans le système de l'accusation, vous seriez déjà cutré dans un complot dont le bat devait être la destruction du roi et de sa famille. Vous comprenez ce qu'il pent y avoir de gravité dans un discours tenu à ce moment même, dans cettle prévoyance de ce qui arriverait si e roi et a famille venaient à disparaitre. Vous deres sentir combien ce simple propos a d'Importance, Persistez-rous dans votre déneation?

Perus. - Je persiste affirmativement dans ma dénégation.

Fiscan. — Parlon, je demande la parole pour ajouter un mot. Qu'on appelle M. Levaillant devant la cour, il dira la vérité. Il fot même question dans la société que le gouvernement aurait di payer des indemnités aux députés, ct que souvent même la proposition en avait êté faite. Que la cour fasse venir M. Levaillant, et il prouvera que je ne dis que la vérité.

Le rafamert. — Pepin, vous souvenez-vous des antres conversations, autres que les propos relatifs au roi et à sa famille? Perin. — Je ne me les rappelle pas.

D. En attendant le premier mai, Fieschi ne vous avait-il pas demandé de lui procurer de l'ouvrage, soit à Paris, soit à la campagne? Ne l'avez-roup pas, en conséquence, présenté au sieur Collet, votre associé de Legay, un jour où ils se trouvaient ensemble cleix rous, et le sieur Collet, auquel vous avez fait l'élage du talent de Fieschi, n'annonça-t-il pas l'intention de l'employer chet ni d'ac nivellement d'eun, intention de l'employer chet ni d'ac nivellement d'eun.

tion que des circonstances ultérieures ne lui permirent pas de réaliser? Comême jour, le sieur Collet, en votre présence, ne donna-t il pas quelque argent à Fieschi?

H. Fieschi se présents chez moi pour avoir des trataux, il me fut auxi présenté par Morrey pour ce même moit f, je mê suis occupé très peu jurqu'à ce que je l'eusse connu plus particulièrement. La effet, je crois me rappeler qu'un jour M. Collet hi gliss une pièce de monaie dans la podre ji avait Tair si piteux que M. Collet, en se retirant, crut devoir lui donner une pièce de monaie, l'eschi lui avait parté de son talent pour le nivellement, je crois avoir engagé M. Collet à se servir de loi.

Fissen. — Je demande la parole pour vous dire la vérité. J'avais un incommodité, un mal aux jouce qui m'empêchait de travailler. Je un en suis pas aperqu que M. Collet m'ait glissé de l'argent dans ma poche; je n'avais pas heaucoup d'argent, ayant trouvé une pièce de 2 frans dans ma poche, je dis s M. Collet m'a fait une farce, il m'a donné 40 sous.

Je reviens à la conversation. M. Pepin avait parlé de l'inégalité qui exète dans les élections. Il voulait que tout le monde pât être électeur, les ouvriers comme les rentiers, etc. M. Levaillant n'était pas d'accord avec lui. Je dis qu'il n'était pas possible que tout le monde, depuis le deurier couvrier paqu'au prince fût électeur. Quant à moi, qui connais bien la classe survière; je édearai que M. Levaillant avait raison, il pourra s'en rappeler.

D. Pepin, n'étiez-vous pas en relation avec le prince Charles de Rohan-Rochefort.

Petra. — Quand Jai en l'honneur d'être interrogé sur ce fait par M. le prédident, je crois bin avoir donne tous les détails des érocontances qui mout mis en rapport avec le prince de Rohan. J'avais fait une déceptiverte pour la décortication des légunes. Elle a dét publiée par les jouroux. N. le prince de Rohan est venu m'acheter de ma marchandise; il en a été content, et depuis il a renouvel ses commandes à l'entrée de l'hiver. Il s'élabilitentre nous à ce sujet des relations par cerrespondance. J'étais absent et en voyage, écst-è-dire à Lgany, quand le prince est venu chez moit; j'ai beaucoup regretté de ne m'y être pas trouvé; mais il a dit à mon épouse qu'il reviendizit quand le sersia arrivé. Ficchia in pu le savoir.

- D. Vous souvenez-vous d'avoir augoncé sa visite à Fieschi le jour même où yous l'attendiez?
  - R. Je ne nie pas de l'avoir annoncé à Fieselii.
- D. Fieschi, à cette occasion, n'a-t-il pas eu l'idée d'écrire au comte Gustave de Damas, par l'intermédiaire du prince qui se disposait à retourner en Suisse où le comte de Damas était aussi établi , et ne vous êtes-vous pas , en effet , chargé de demander au prince de Rohan s'il voudrait se charger d'une lettre pour M. de Damas? Le prince de Rohan se chargea-t-il de cette lettre 2
  - B. Non.
- D. N'avez-vous pas dit ensuite à Fieschi, qui sur votre invitation s'était retiré dans une autre pièce pendant la visite du prince, que celui-ci ne se souciait pas d'entrer en relation avec la personne à laquelle Fieschi devait écrire?
  - R. J'ai deià répondu affirmativement à cette question.
- D. Fieschi ne vous a-t-il pas prié de ebarger le prince qui allait en Suisse d'une lettre pour M. Gustave de Damas? D. Vous souvenez-vous d'avoir en, avec le prince Charles
  - R. Oui ; mais je n'en ai point parlé au prince-
- de Rohan, des conversations relatives, soit à la politique générale, soit à sa situation personnelle, et d'avoir fait à ce sujet quelques confidences à Fieschi? R. Nous n'avons eu de conversations que sur l'industrie.
- D. Vous avez annoncé cette visite à Fieschi. Cela prouve entre vous plus d'intimité que vous ne supposez.

Fiescin, - Pepin avait toujours nié eette conversation lorsque je l'ai rencontré sur le boulevard.

Perix. - Je ne l'ai pas niée. Je demande à Morey s'il se souvient de conversations qui auraieut été tenues devant Fieschi le jour du diner.

Money (dout la rénonse faite à voix basse est répétée par M. Léon de La Chauvinière). — Je ne me rappelle aueune conversation à laquelle Fieschi aurait pris part; il n'est d'ailleurs veou qu'à la tasse de café.

LE PRESIDENT. - Indépendamment de la présence de Fieschi, vous rappelez vous que les conversations dont il a parlé aient eu lieu?

Money. - Je ne nie souviens de rien.

Le passinent, — Fieschi, avez-vous des explications à donner sur ce que Pepin vous a rapporté de ses conversations politiques avec le prince de Rohan?

Figson. — Il m'a dit que ces conversations ne portaient que sur la politique du jour; le prince se disait patriote.

D. C'est à dire, dans votre seus, républicain?

R. Oni, monsieur. Lorsque Pepin a parlé au primes de M. Gustave de Damas, le primes est montré fache contre lui, parce qu'il fisisit des biographies. Pepin a ajouté que le primes de Rohan était cousin du roi, mais qu'il ne voulait pas aller le voir.

D. A-t-il dit pourquoi?

R. Non, monsieur.

Le president. — Ne prêtiez-vous pas quelquefois des livres à Fieschi?

Perin, - Jamais.

D. Un témoin espendant a vu chez lui let œuvrez de Stiut-Just. Un volume de cet ouvrege a eté sais vec d'autres objats qui vous appartiennent lors de rotre dernière arrectation, et vous avez demandé avez instance qu'on vous le laissàt dans la prison? N'est-ce pas vous qui l'avize prété à l'ieschi? l'ieschi, de son côté, ne vous a-til pas prété quelquefois des livres, le Traté de Devoirs de Ciceron? Je vous représente un volume de cet ouvrage, qui a été saisi chez vous; le reconnaissezvous, comme ayant été prêté pre l'ieschi? et à vous us le reconnaissez pas, pouvez-vous dire comment il s'est trouvé chez vous;?

R. Le volume des OEuwres de Saint-Just a été acheté chez un libraire, près du Pauthéon, a fr. 95 cent.; Fieschi l'a laissé chez mei

D. Voilà encore un fait qui établit combien Fieschi avait d'habitudes dans votre maison puisqu'il y laissait ses livres, et ne les emportait pas.

D'un autre côté, Fieschi, qui ne voulait faire comantre ni son nom, ni son adresse, Fieschi na-t-il pas plusieurs fois, et notamment dans le commencement du mois de juin, fait porter chez vous divers offetts d'habilment sous le nom d'Alexis, et votre lemne ne les a-t-salle pas reçus? Le 15 juillet, le tailleur, qui avait fourni ces vêtemens, n'estil pravis de l'pager ce jour-lê 'Sur votre réposse que vous ne connaissiez aucun individu de ce nom, l'un de vos garçons ne vous dit-il ras qu'il connaissait hien le nommé Alexis, mais qu'il ce l'avait pas vu depuis long-temps?

R. Le tailleur Fournier a été appelé comme témoin, il ex-

pliquera parfaitement ee fait.

Fineau. — Quant aux œuvres de Saint-Just qu'il dit que je lui à i offerte, c'est uniq ini à achtet ec volume chez Lion, tèmoin à ilde harge ile Pepin, et qui demeuve rue Sainte Genevière; je l'ai. cmis à Pepin pour 5 ; sous. Il avait achté dans le même ter » sas pistolets.

Parix. - J'ai en effet acheté une paire de pistolets chez Pré-

vot, près ile la porte Saint-Denis.

D. Vous avec enteudu Fieschi faire une description minutiemse et qui parai fort excete de outre maison et de l'ameublement des nièces principales. Comment aurait-il de capable de faire cett description, s'il n'avait couché qu'une ou deux mits chez vous, camme vous le prétendez, et s'il ne vous avait pas rendu d', fréquentes visites?

R. Il est venn nne ou deux fois sculement,

D. Lorsque dans l'instruction vous avez été interrogé sur tons les faits que je viens de fiire passer sous vou yeux, rous avez dit physicurs fois que vous vous relerviez de réponder plus tard, et que l'inschi on Bischer n'était pas roma aussi sonvent qu'it voulait bien le dire, et qu'il s'y était introduit, en quelque sorte, inalgré vous et à force d'unportunités.

Oudles que soient les explications dans tempelles rous venez d'entrer, il paraitrait que non seulement voi relations avec Pfecchi oni dul fort droites, mais encore qu'elles n'ont javants case d'avoir l'attentat pour but, et que vous l'avez aidé et assisté, avec connaissance de camer, dans la plupart des faits qui out préparé et facilité l'exécution de cet attentat. Ainsi Pieschi a déclard que fana les dernières jours d'avril, il avait acheté du sieur Poucleurs, marchant de bois, quai de la Rapée, n. 17; le bois loutil il avait besolo pour la confection de sa machine, que vous étiez avec lui lorsqu'il avait fait cet achat; et que vous lui avire renière quisse fre pour en acquitter le prix.

R. Je ne puis répondre à cela que par une dénégation,

A. Je ne pus reponure a ceta que par une denegation.

D. Il a dit que ce jour-là vois avirz une blouse en toile grite, dereune blanche à force d'avoir été lavée, et que vous étiez
codifé d'une casquette de crin. Qv. deux blouse de toile grisset
une essquette de crin gris ont été saixies lors de votre seconde
arrestation, ce qu'in indique bien que le costume décrit par l'Esch i r'est point un contume imaginaire; et de plus, lorsque vous
avez été interpellés sur ce it it, vous étes couvreur qu'ayant un
atelier dans les environs du quai de la Rapée, et arbetant quelquefois du bois pour des réparations que vous faisice à votre
nazion, «il était possible qu'on vous ett vu dans un chantier,
» vétu d'une blouse en toile grise devenue blanche à force d'avoir été facée, et coiffé d'une exsquette en ring gris, et même
a que ce malheureux fut avec vous. » N'avez-vous aucune autre explisation à donner.

R. Quant la première partie de la question , plusieurs témoins déposeront des faits et les expliqueront.

D. N'est-ce pas vous qui avez fourni à Fieschi, ainsi qu'il

D. N'est-ce pas vous qui avez tourni a Fieschi, ainsi qu'il le déclare, l'argent avec lequel il a pagé au menuisier Josserand la façon du bois de la machine?

B. No. Monitonelle architecture?

R. Non, Monsieur le président.

D. N'est-ec pas vous qui, lorsqu'il fut question, vers la même époque, de se procurer des fusils, avez dit qua rous vous chargiez de ce soin? Par quel moyen espériez-vous alors obtenir ees fusils?

It. Il n'a jamais été question de fusils entremoi et Fieschi.

D. Lorsque vous sôtes qu'il n'y aurait point de rerue à l'occasion de la lête du roi, et lorsque, en conséquence, l'enécution du complot fut ajournaée au 28 juillut, les préparatifs du crime durent se ralentir; nécamoiors la même isotimité ne continua-t-elle pas de régiener entre l'éceshi et vous?

R. Cest une erreur; it y a d'aitleurs un tailleur, Fouroier, qui a confirmé l'allégation.

D. Vons avez dit, dans l'instruction, qu'aux approches da mois de juillet, Fieschi était renu moios souvent ches vous, et que vous l'aire même fait inviter par Money à y venir plus rarement encore. Fieschi est convenu de ce fait, qu'il a expliqué, en disant que la surveillance dont vous éties l'objet vous faissit crainfue qu'on ne l'arrêtit, et que é câtit dans es seus que Morey lui conseillait de ne pas aller trop souvent chez vous.

R. Fieschi était un peu importun; je cherchais tous les movens de l'éliminer de chez moi.

D. Il a sjouté que, docile à ses avis, il n'allait plus vous voir, dans les devniers temps, que pour prendre quelques comestibles, ou lorsqu'il avait besoin de quelque chose pour sa machine, ou pour s'informer si yous aviez enfin une réponé de la personne qui avait promis les flusils.

R. Non. Monsieur le président.

D. Si les déclarations de Ficuchi sont sincères, loin de trouver dans la diminution du nombre et le ser visites Findice d'une renonciation quelconque de votre part au complot, il ne faudrait y voir qu'une précaution de plus pour nassurer Perécution. Qu'avez-vous à d'ûre à cet égard ?

R. C'est une erreur. D'ailleurs il n'y a pas de témoins.

D. N'est-ce pas à cette même époque où, s'il fallait vous croire, vos relations avec Fieschi auraient en quelque sorte cessé, qu'il vous recemmandeit une jeune fille dont l'avenil e préoccupait, et que vous preniez ainsi que Morey l'engagement d'avoir soin d'elte, et de lui payre, chaque mois, une modique pension qui suffirait à ses besoins si elle venait à le pordre?

R. Non, Monsieur.

D. Vous ne la connaissez pas, cette fille?

R. Je ne l'ai jamais vue qu'une fois, quand elle me fut confrontée.

D. N'est-ee pas paree qu'il avait confiance dans les promesses que vous lui avice faites, que Freschi disait à cette jeune fille qu'en eas de malheur, l'épicier Pepin, son am intime, aurait soin d'elle, et ne la laisserait manquer de rien?

R. Tout cela ce sont des allégations de Fieschi.

D. Nesteen pas de vous et de Morey qu'il entendait parler, lorsqu'il dissait encore à cette jeune fille, qui ne lui connaissant aucun moyen d'existence depuis qu'il était sorti de chez Lesage, et qui s'étonnait des dépenses qu'il faisait, de ne pas s'inquièter; qu'il ne manquerait jamais d'argent, que les amis y pourroyaient?

R. Non jamais.

D. Je vous fais observer qu'après l'attentat, la jeune fille

dont je vous parle, croyant Fieschi mort, est allée chez vous. N'a-t-elle point parlé à votre femme?

R. Non, Monsieur.

D. Cependant il paraîtrait que votre femme lui auraît dit qu'elle ne comai-sait ni Ficschi, ni Bescher, ni Gerard; elle s'estretirée en disant : 4 Ce n'est pourtant pas ce qu'on lui avait promis? n

R ill y a un fait qui peutêtre juridiquement vérilié. Si Fiesehi m'avait parlé d'une jeune fille, il me l'auvait fait connaître. Quand on recommanie une personne, on présente la personne; il ne m'a point présenté la jeune fille.

D. Cette jeune fille après l'attentat est allée chez vous?

R. C'est une erreur quant à moi. La fille Lassave dans sa dé-

elaration a fait une grande erreur.

Fissent. — Mettons qu'il y ait erreur. (On ril.) La vérité est que Nina est venue plusicurs fois me rejoiudre chez Pepin, mais sans y entrer. Je me tenais dans le comptoir, ou plutôt dans le petit burcau à côté, ne voulaut pas rester dans la rue, erposé aux limiers de la police. Dès que je voyais arriver Nina, je partais.

D. Friechi a déclard que les démarches que vuus veus proposée de faire au mois d'avril, pour vous procurer des finisis, étaient retifeis sans résultat, ou avaient été ajournées, lorsqu'on avait su qu'il n'y aurait pas de revue le jour de la fête du roi; mais que ces démarches avaient été renouvelées par vous dans le mois de juillet; que vous sui aviez dit alors que les fusils ne maquercaient pas, et que vous erasjence puloti qu'il ne vint à masquer loi-même? il a déclaré, en outre, que vous loi aviez nomme la personne qui devait lui liver les fasils; que cette personne cétait Cavaignae, alors détenu à Sainte-Pelagie, et que vous visities sous rent avec une permission délitrée sous un autre nom que le vôtre. Il a déclaré enfin que d'après les termes dans lesqueix sous lui aviez fait ces confidences, it devait supposer qu'en demandant les fissits a Cavaignae, vous l'aviez mis au courant de vos projets?

R. Je ne puis répondre aux allégations de Fieschi que par une dénégation. C'est encore une erreur de M. Fieschi.

D. Vous sonvenez-vous d'avoir écrit un jour à Cavaignac une lettre dans laquelle vous îni demandiez à quelle époque il pourrait vous remettre les 20 nu 25 fr. que l'homme attendait pour partir? Le mot franc dans cette lettre, ne voulait-il pas dire fusil?

R. Je ne me rappelle pas d'avoir écrit de cette sorte à Cavai-

D. Vous souvenez-vous d'avoir été rencontré un jour par Fieschi sur le boulevart en compagnie d'un jeune homme que vous conduisiez au jardin Ture?

R. Oui, monsiciu.

D. Comment se nommair ce jeune homme?

R. Le nom m'échappe.

D. Vous l'avez dit dans votre interrogatoire.

R. C'est Levrand. D. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à Fieschi,

au sujet de Levraud, de ses relations avec Cavaignac, de secours qu'il avait recus de sa famille pendant qu'il était détenu pour les affaires d'avril, et de l'emploi qu'il avait fait de ces secours? Vous ne vous rappelez rien de tout cela?

R. Je ne me rappelle pas avoir jamais parlé de Levraud à Fieschi.

D. Queile est la somme que Levrand avait recue?

B. Il ne l'a point précisée: je crois que Levraad a envoyé à Cavaignae 600 fr. pour les remettre aux détenus politiques, mais je ne sais pas si je l'ai dit à Fieschi.

D. Cependant vous connaissiez Levraud, avecqui vous etiez intimement lié; il était naturel que vons fissiez part de cette conversation à Fieschi.

R. Ce qui prouve qu'il y a quelque vérité dans mes allégations, c'est que je n'ai été que fort peu de fois voir les détenus politiques à Sainte-Pelagie.

D. Lorsqu'il fut reconnu que vous ne pouviez plus compter sur les fusils que vous aviez demandés à Cavaignae, Fieschi ne vous dit-il pas que des canous de fusils feraient le même unage, et qu'il les ferait entrer plus facilement chez lui? Ne promitesvous pas d'en payer le prix?

R. Je ne puis répondre à cette question que par une dénégation. C'est une erreur.

D. Ainsi your nicz le fait tout entièrement?

Le président. - Fieschi, persistez-vous dans vos déclaratipps?

Fissent. — Un mois auparavant... Je ne tient pas à et que mes complices soient condamnés ; mais le tiens » prouver la vérité de ce que ja l dit. Vous voyer que Pepin lui même avoue qu'il a cu connaissance que Levraul avait remis é o fr. à Cavaignac. Il l'avait nié jusqu'à présent. J'affirme ma déclaration telle que je l'à faite.

## R. Je n'ai jumais nié ecla.

- D. Yous savier on vous voulier savoir par end proceide Flesch is exprepaint de metter le fru à la machine Une discussion ne était elle pas élevée à ce sujet entre Fleschi, Morey et vous, et une expérience ne fut-elle pas propo-ée par vous et par Morey, dens le but de leves les doutes que v. a saviez conços, et de reconnaitre la meilleur moyen d'allium» simultanément une trainée de poudre d'une certaine lougueur? Cettez-périence n'a-t-elle pas eu lit n, en éfict, dans les vignes du côté de la barrière de Montretti, texte le 50 ne la puillet, et n'aurier vous pas apporté un briquet phosphorique, d'unt on avait besoin pour la faire?
- R. Cett allégation, n'est pas probable. Mon père disti grand chasseur; je ellasse moi-même fost touvent, t'e je contais de puis mon enfance, c'est à dire depuis l'âge de quinze ou seize ans, l'effet de la poudre. J'ai, de plus, chez moi de g'randes sirculités je inaurais certainement pas étédans le iolotivin, me divanger de mes affaires pour faire une expérience couranc celle-la, quit d'alleurs s'aloutissistà i rie. D. s'erponts à une question comme celle-là, je confirme mon dire pas uno dénégation.
- A la suite de cette expérience, n'êtes-vous pas allé déjeiner avec Firschi et Morey, route de Montreuil, 4, chez un restaurateur nomine Bert: and?
- B. Cest une creur; quand on rest pas dans la vérita, on finit toujours pas etromper, aiosi M. Fischi pretend que nous dejeduâmes avec du fromage à la barrière de Montreuil; hiei il a prétendu que le rendee vous rétait donné chez moi, et qu'avant le départ, on y avait déjédué. Cette contradeine net palpable Si on avait déjédué. Cette contradeine net palpable Si on avait déjédué. Cette contradeine net feuer à la barrière de Montreuil, on ne déjétue pas deux fuil. On aurait déjétude chez moi avec une obtelette, et on n'aurait pas été manger du fromage à la barrière de Montreuil.

Fissen. — Nous avons mangé chez lui un morceau, de très grand matin; mais après l'expérience faite, et si l'on veut pen répéterai les détails, nous mangeames un morcean à la barrère.

D. Persistez -vous dans cette déclaration?

Fizscut. — Nous avous pris du fromage de Hollande ou de Gruyère chez ce marchand de vius. L'on apporta une bouteille de viu ronge; Pepin ou Morey dit qu'il valait mieux du blane; on le changes. C'était vers les dix ou ouze heures.

D. Il me semble que vous étiez convenu d'être allé chez ce traiteur.

Pars. — Janais je ue crois être convenu d'un fait pareil. Je crois me rappeler d'une manière fort confuse avoir dit dans mes interrogalaires qu'un jour je croyais être allé chez un marchand de vins, mais cela se rapporte à la fin de l'hiver ou au commencement de l'été, à l'époque même où Aurey parlait de placer Fiscelii. Nous blunes une bouteille de vin aux environs de la barrière du Tône, je ne me rappelle pas bien l'endroit.

D. Je ne me trompais pas sur le fait que vous aviez pris une bouteille de viu aves Morey et Fieschi, mais sculement sur la circonstance.

Peris. — Je nie le déjeûner, je crois vrai le fait de la bouteille de vin.

D. Voici ce que je lis dans l'instructiou.

• D. N'êtes-vous pas allé un jour chez un marchand de vin de la barrière de Montreuil avec Morey et l'individu que vous connaissiez sous le nom de Bescher?

«R. Oui, Monsieuri, ly suis allé à une époque que le ne puis préciser, mais qui remonte au moins à quatre nois. Me dirigeant du côté des barrières, je rencontrai Morey qui était seul à ce moment là ji e crois que c'était rue du Fauhong Saint-Antoine, dans le haut. Il me parla d'un nommé Beicher, que ja vais déjà vu a vec luit et a raquel il is intéressait. Il me demanda si je non en pourrais pas le l'înve travailler chez mó, ou tout au moins le placer chez un de mes amis. Je lui avais toujoura promis de niven occuprey mais comme et hommest-la me u'avait jamais inspirit de confiance, je u'avais pas cherché à le placer. Comme je ne paraissaits pas ne prêter heaucoup à ce qu'il bezir ait, Morey alla chercher Bescher, qui, à ce qu'il parait, se trouvait là on dans les environs, et me l'amena. Nous mondà-

mes un peu plus baut et nous entrances dans un cabaret où nous primes une bouteille de vin; je ne sais s'il était blanc on rouge, je ne sais pas non plus s'ils mangèrent quelque chose, moi ie ne mangeai na...

Vous êtes done convenu du fait. Il n'y a plus de contesta-

tion que sur les dates.

Puisque vous niez ce déjencer vous n'en avoncrez pas la dépense; vous avez ilonné 12 francs à Fieschi, en lui disant :
Tenez, si vous avez besoin de quelque chose. voils quelques sous il N'éles-vous pas au moins couvenu, dans linstruction, qu'une fois, dans le temps que vous cherchiex à placer llecherç écst-à dire Fieschi, vous l'aurier rencond de ce cédié-à rave Murey, et que vous aviez bu cusemble une bouteille de vin ?

R. Fieschi fait erreur en cela , je ne lui ai pas dosted d'ar-

Fiesem. — Je persiste ; l'affirme ma iléclaration.

Le rafamery. — Pepin, tout à l'heure, en vous parlant de Cavaignacet de la correspondance que vous pouviez avoir eue, vous aviez nié hui avoir écrit une lettre dans laquelle vous siu demandice 25 francs, mais vous n'avez pas nié avoir eu une correspondance avec Cavaignac. Ne lui avez-vous pas écrit plusieurs fois ?

Peris. — Je n'ai pas écrit dans ce sens-là..., mais il y a long temps.

Le PRESIDERI. — Je ne vous dis pas dans un sens ou dans un autre. Je vous demande si vous lui avez écrit?

R. Je ne me le rappelle pas. Les débats prouveront que l'allégation de Fieschi est une erreur. Je n'ai pas écrit pour de pareilles choses à Cavaignac.

LE PRESIDENT. — Je ne dis pas que vous ayez écrit pour cette affaire; ce pouvait être pour la dette que Cavaignac avait envers vous. Ainsi, vous niez avoir écrit à Cavaigni e?

R. Je nie avoir écrit à Cavaignac depuis long-temps, depuis deux ans environ.

D. Le connaissiez-vous depuis long-tenips?

R. Je l'ai coanu à l'époque où je lui ai prêté ces fonds, sur la fin de 1335.

D. N'avez-vous pas su que plusieurs des canons de fusils achetés par Fieschi manquaient de lumière, et nu vous a t-il pas demandé de lui procurer un foret au moyen duquel il pût percer ces cabons?

R. Jé ne puis répondre à cette allégation de Fieschi que par une dénégation.

D. Quelques avances avaient été faites par Morey à Fieschi, des sommes plus importantes lui avaient été remises par vous, les canoos de fuisit étaient artéés, mais non payés, le jour od l'attentat devait se consommer approchait; il était naturel que Morey et vous qui devier supporter ces dépenses par moité, vous voulussies mettre vos comptes en règle. Un rendez-vous ne fat-til pas indiqué en conséquence, et n'eut-il pas lieu, en effet, le a/k millet?

R. Il n'y a pas eu de rendez votts. Commeut l'aurais-je donné? N'avais je pas chez moi de grandes localités inoccupées où nous aurions pu faire cela? Cela prouve qu'il y a erreur. Il n'y a nas eu de rendez-vous.

D. Cependant it paraît que c'est à ce rendez-vous que les dispositions relatives à l'achat des canons de fusils furent prises?

R. C'est une grave errour de la part de Fieschi; il n'a jamais été question de cela. D'ailleurs il y a plus long-temps que je ne l'avais vu.

D. Dans le début soulevé par ce règlement de compte, Morey ne fit-il pas pas observer qu'il avait donné à Fisséh 20 fiances d'arrine du marché des cusons, et o ou 12 fi. pour ses besoins personnels; qu'il vous avait, en outre, hvré un harunis du pris de 25 fraues, et qu'il fallait défaiquer ces sommes du capunte achéral?

R. C'est une erreur de la part de Fieschi.

D. Ne propodites vous pas à votre tour de comprendre la somme de 20 fr., qui représentait les fournitures prises chez vous à crédit par Fieschi depuis le mois de mars, dans la somme totale des frais de l'entreprise?

R. Non, monsieur le président.

D. Ce n'est donc pas le lendemain de cette entrevue qua Morey remit de votre part à Fieschi les 187 fisues 50 centimes qui out servi, le jour même, à payer les canons de fusil?

R. M. le président doit se rappeler qu'avant ma confrontation avec Fieschi, il m'avait imputé le fait directement; il avait dit que c'était moi qui loi avais remit la somme. Confronté avec moi en présence de M. le président, il dit que c'était Morey qui les lui avait remit, et que Morey, interpellé par M. le président, i hi avait dit que c'était moi qui les lui avais donnés.

Lz PRÉSIDENT. Ficschi, qu'avez-vous à dire sur cette contradiction?

Fixeen. Citali au moment on je u detas pas décide à faire ma déclaration que je disais que Pepin mavait donné de l'argent. Si je n'ai pas fait plus tôt mes déclarations, c'est que j'étais malade. De cette tête sont sortis vingt-quatre os. Si j'avais fait de déclarations, aussitôt on en aurait tirle parti contre le gouvernement, on aurait dique j'étais un homme privé d'une partie de mes sens. Je vouhis être rélabil vand de parler; j'amusais le tupis; je diusis ce que je vonlais. Quand j'ai commende à dire la vérité, j'ai dit que c'étais Pepin qui avait remis l'argent à Morey, qui me l'a remis à moi. C'est la vérité.

Perm. — Il est à remarquer que Fieschi ne m'avait pas imputé ce fait. Mais il lui est échappé une infinité d'autres ererues que M. Le président a di reconnaitre par la suite des interrogations que je l'ai prié de faire subir, et dans les confrontations entre Fieschi et moi. Ce que fai avancé s'est trouvé caset.

D. Quelques jours après cette entrevue n'avez-vous pademontré à l'isochiume liste écrite de votre main. en lui demandant a'il se souvenait d'avoir requ diverses sommes qui y étaient portées, comme si vous vouliez par là contrôler le comple de Morey?

R. Je ne puis répondre que par une dénégation.

D. Je vous représente une feuille de papier sur laquolle se trouvent beaucoup de chiffres qui parsissent avoir été éreits par rous, et le détail de plusieures sommes dont le total se monte à 500 et quelques francs? Reconnaissez-vous oe compte comme se rapportant à l'objet dont je vous ai parle tout à l'heure?

R. Je ne reconnais pas ce ce compte, d'ailleurs il aurait peu d'importance,

D. Je vous représente trois registres qui ont été saisis chez vous parmi beaucoup d'autres? Les reconnaissez-vous?

R. Je reconnais ces fivres.

D. Sur l'un de ces tivres; commençant le 26 mars 1834, et finissant le 27 mars 1835, ou lit à la date du 6 mars.

« Le barbouilleur, ami de Morey, doit :

\* 3° fois, deux livres maccaroni, 4 onces de fromage, 55

» En tout, 2 fr. 25 c. »

Reconnaissez-vous la mention de ce crédit comme étant applicable à Fieschi.

Parsu.—Quand f'ai été interrogé par M. le président, je lui ai toujours répondu la vérile, quoigne à mon préjuinée. Je n'ai jamais nié avoir outret un crédit à Fieschi, puisque p's avais autorisé mon épouse. Il est possible que ce crédit lui fût imputable. Interrogé par M. le président sur ce fait, j'ai du aussi que j'avais donné quelques pièces de monnaic à Fieschi; et cet argent donné se trouve aussi dans quelqu'un de ces livres.

D. Je vais vous lire les autres articles pour que vous voyez si vous les reconnaissez. Sur le même livre on lit, sous le nom du peintre en papiers:

« 1º A la date du 15 mars , une fourniture de 2 f. 5º e. pour une bouteille d'eau-de-vie de Montpellier et une demi-livre de figues:

\* 20 A la date du 25, 5 fr. argent prêté;

» 5º A la date du 27, une bouteille de cognac de trois demisetiers , sans indication de prix. »

Sur un autre livre couvert en papier bleu, on trouve sous le nom du peintre en papiers :

1º A la date du 4 avril, une fourniture de 3 fr. pour du viz, du beurre, du «el, du poivre, du vermicelle, du sucre et du fromage:

» 2º A la date du 18 du même mois, une fourniture de 95 cent, pour du fromage, du café et du sucre, »

L'ensemble de ces fournitures forme un total de 14 francs 95 centimes, non compris les 5 francs prétés et les objets dont le prix n'est pas marqué. Quelle explication avez-vous à donner sur ces divers crédits?

Est, ce bien à Fieschi qu'ils s'appliquent?

R. Je ne pourrais pas préciser; ma s je le pense bien.

D. Sur la dernière feuille de l'un de ces livres, on lit distinctement ces mots, quoiqu'ils soient raturés : Bes-her, 156 lf. Au dessus de ces mots, on distingue cenveir, qui sout deuts avec une encre plus noire, et qui sont également aturés : Plus pour bois, loyer, 58 lf. 50 c. Ces deux rommes son réunies par une accolade, à la droite de laquelle on lit : emsemble, a 18 lf. 50 c. Reconnaissez-vous cette mention qui est évidemment d'une autre main que le corps du livre, comme syant été dérite par vous?

R. Oui, Monsieur le président,

D. Avez-vous réellement remis ces sommes à Fieschi?

R. Non, je ne les lui ai pas remises. La preuve, c'est que si je les lui avais remises, elles se trouveraient aussi reportées dans l'intérieur du livre. Quand je fus interroge par M. le président sur les sommes et les articles inscrits, je répondis affirmativement. Mais je n'ai recomo suffisamment lui avoir donné cette somme pour deux motifs. Si je la lui avais donnée, elle ac trouverait sur mes livres, et ensuite parce que je me rappelle ne la lui avoir pas donnée.

LE PRÉSIDENT. - Mais cela y est écrit.

Paris. ... li se peut que Fienchi m'ayant demandé de l'argent à empranter, j'ale jeté cela sur une dernière faille qui, du reste, est destinés à prendre des notes, soit aux marchandies à livera, sur s'actesse des personnes qui viennent offirir des marchandites. Il est évident qu'il se peut que s' Fieschi est venu me demander à emprenuter de l'argoch, j'à pris note, de la somme qu'il lui fallait pour le tirer d'embarras, lui et sa fomme.

Le Pakanear. — Un négociant n'inscrit par sur des registres ses projets d'emprunt ; il inscrit seulement les affaires faites. Il n'y a pas d'autres projets d'emprunt sur ces registres que j'ai parcourus. Il n'y a toujours que des sommes réellement données.

Pers. — Il se peut que Fieschi soft venu demandes cotte somme à emprunter avec le compte tout fait dec qu'il lui fallait pour se tirer d'embarras, lui et sa femme, pour payer par exemple le loyer que sa femme devait, son boucher, etc. que faie pris note de cette indication pour réflichir sur la réponse que je lui ferais. Mais à cette époque, comme Fieschi me fit l'effet d'un homme qui devensit importun, que je voyait qu'il y avait chez hu détour, je l'éliminai de chez moi. C'est sans doute pour cela qu'il se livre contre moi à des imputations, comme la cour à pu le remarquer hier.

Le rassuert, — Quand ou vient demander une somme à emprunter, on ne l'inscrit pas sur ses livres. Si cette somme as trouve inscrite sur votre livre de crédit, c'est qu'elle se rapporte à des déjennes certaines qui y sont expliquées. Reconnaissez vous l'emploi de l'argent?

R. Si Javais ouvert ce compte à Fieschi, on retrouverait cette somme dans l'intérieur du livre; vous ne la voyez pas faguer; d'ailleurs, dons un interrogatoire devant M. le président, Fieschi est couvenit m'avoir demandé une somme à emprunter.

D. Cela se rapporte à une époque de beaucoup antérieure et qui n'a aucun rapport avec celle-là.

R. Je répète que sans doute Fieschi est reau arce son combares. Je crois qu'outre ce qu'il lui faliait pour se tirer d'embares. Je crois qu'outre certaines dépenses qu'il m'expliqua, il me dit qu'il lui fallait du bois pour faire un métier.

D. Comme cette somme ne rentrait pas dans les affaires de votre commerce, il est tout simple que vous ayes tiré cette somme hors ligne, que vous l'ayez placée dans une autre partie de votre registre.

Parix. - Toutes les dépenses, nièmes êtrangères à mon commerce, sont inscrites sur mes livres.

LE PRESIDERT. - Fieschi, persistez-vous à dire que cetta somme vous a été remise par les mains de Pepin?

Fiesem. - Oui , Monsieur.

PREIN. — Si l'avais prêté véritablement la somme à Fieschi, ainsi qu'il le dit, ce serait sur mes livres.

Morey demande à M. le président la permission de quitter l'audience. Le président. — La séance va être suspendue pendant un

quart d'heure, A quatre heure et dix minutes la cour rentre en séance.

M. Martin (ou Nord). Je demande à M. le président la permission d'adresser quelques questions à Pepin.

Pepin, on vient de vous présenter un registre; vous avez



dû examiner les deux lignes qui y sont inscrites; ces deux lignes sont-elles de votre écriture?

Papin. - D'après tout ce qu'en dit M. le rapporteur, elles doivent être de mon écriture.

M. MARTIN (nu Nond). Il ne s'agit pas de M. le rapporteur; il s'agit de savoir si vous les reconnaissez pour être de votre écriture.

Perix. - Je les reconnais.

M. Marin (pu Noan). Je vous demanderai si vous avez jamais donné à Fieschi une somme de 15a fr. une fois et une de 68 fr. 50 une autre fois.

Papin. -- Non, j'en suis hien sûr.

M. Martin (nu Noan). Je vous demanderai pourquoi vous avez écrit sur votre livre 150 fr. et plus bas 68 fr. 50 c., ensemble 218 fr. 50 cent.

Preix. — J'ai eu l'honneur de m'expliquer tout à l'heure à M. le président ; je vais répêter, si vous le désirez.

Fischi se sera présenté chez moi pour me réclamer l'emprunt d'une somme de 218 [7, 50 c.; 1] maura fait le détait qu'il avait préparé auparavant; et j'en auvai pris note de manière à lui faire réponse. Il praint qu'entre la demande et l'époque où jo devais lui faire réponse, j'ài appeir ce que «était que Fischi; o'ast ce qui n'a déterminé à ne pas lui faire ce prêt, puisque jo visié obligé de décharer que je ne lui pas prêté.

M. MARIE (du Nord). — Je ne vous demande pas s'il serait possible que la chose fât sins. Je vous demande de recueillir vos souvenirs, de déclarer d'une manière positire pourquoi vous avazderit les deux lignes. Je vous rappellarai que horsque vous fâtes interrogé par M. le président, vos souvenirs relacent confus; rous ne conceries pas cette insertion sur vos livres, vous demande; à recueillir vos souvenirs; y autou liter que lorsque vous vons rappelleries pourquoi ces lignes avaient été érrites, rous le diries. Anijourd'hui que vous avez d'à porter toute votre attention sur ce lait important, je ne vous demande pas all est possible que cela soit de telle ou telle façon; suais pourquoi vous avez derit ces dout. Ilgoes.

Pares. — Je viens de dire que j'aurais écrit ces deux lignes pour en prendre note, et savnir si je devais faire le prêt à Bissohi. M. Maatis (du Nord). Vous vous rappelez donc aujourd'hui que vons avez vouln tenir note d'une demande de prêt. Ce n'est plus une prohabilité, un hypothèse, c'est une certitude nour vous?

PERIN - Oui, M. le procureur-général.

Martin (du Nord). — Comment se fait-il que lorsqu'on vous demande du l'argent à prêter, vous inscriviez sur vos livres une telle demande, non pas comme une demande de prêt, mais comme une somme qui aurait été payée?

Prens. — Cela s'explique par cela même que cette inscription est faite dans la catégorie des adresses sans ordre, au milieu de notes de marchandises à fournir; il résulte de là que je la aj pas prêté cette somme à Fieschi.

M. Marus (du Nord.) — Votre livre présente cette particularité, que la plus grande partie du registre se trouvre emplie de notes relatives à des marchandises vendues; que la fin du registre, comme celle de tous les autres, paraît relative à des notions particulières soit d'aderases, soit de sommes payés. On ne comprend pas comment, quand on vous fait une demande de prêt de 218 fr. 50 c., ou plutôt en deux fois de 50 f. et de 68 fr. 50 e., et que vous avez noté jusqu'aux 50 centimes. Au contraire, ou comçoit que si vous avez payé une dépense faite par l'ieschii, vous y avez compris les 50 centimes, et que vous ayex noté le total de la somme payée, par france et par centiures.

PERIN. — Cela s'explique parce que Fieschi se sera présenté chez moi avec le compte tout fait de ce qu'il lui fallait pour secouir sa femme et lui-même. J'en aurai pris note sur mon livre.

M. Martin (du Nord.) — Avez-vous le compte de Fieschi. Peris, — Je l'ai vu à la fin du rapport.

M. Martis (du Nord.) — Vous avize, dit quis, vous avize reciculii vos souvenirs, et que c'était une denande de prêt. Vous dites que s'il ya eu même des centimes, c'est parce que Freschi s'était présenté à vous avec une note toute faite des dépenses qui lui étalient nécessaires. Je vous demande de quoi se composait cette note, et de vous expliquer sur ce que veut dire cette première notation de 150 fr. Pourquoi ces 450 fr.?

PEPIN. - Pour secourir et son épouse et lui-même, le mettre

161

en position de travailler à son état. Il me dit, je crois, qu'il était tisserand, qu'il lui fallait un métier pour travailler, et ainsi se mettre à l'abri du besoin.

M. Martin (du Nord.) - Il vous a donné iles détails bien exacts, puisque vous êtes arrivé à 218 fr. 50 c.

Perix. - Apparemment, puisque cette somme se trouve ainsi relatée.

M. Marris (du Nord). - Avez-vous une note ilans laquelle Fieschi établissait comment cette somme de 218 fr. 51 c. lui était nécessaire? Je vous demande pourquoi ces 150 fr. avaient été demandés par lui, quels sont les motifs donnés par lui.

Perus. - Il m'a allégué qu'il lui fallait cette somme pom sa femme.

M. MARTIN (du Nord). - Et les 68 fr. 50 c.

Peres. - Apparemment pour lui.

M. MARTIN (du Nord). - Vous avez écrit pour bois et lover.

Peris. — C'est pour son métier, pour lui et pour sa femme. M. Martin (du Nord). — Avez-vous lu la note de Fieschi?

Recueillez vos souvenirs.

Peny. - Fieschi ne m'aura pas fait voir su note. Il aura dit : Voilà la somme qu'il me faut. Apparemment, il n'avait pas lu la note, on s'il avait lue, il me l'aurait dictée étant derrière, pendant que je la transcrivais à mon bureau.

M. Magrix (du Nord). - Pourquoi denx lignes dont l'une : Bescher, 450 fr. et l'autre : plus, pour bois et loyer, 68 50?

Pi.rin. - Je ne puis pas trop m'expliquer pourquoi.

M MARTIR (du Nord). - Est-ce que Fieschi vous a fait deux demandes de prêt à deux époques différentes?

PEPIN. - Non, c'est en une seule fois.

M. Martin (du Nord). - Pourquoi deux énonciations? PEPIX. - Il m'aura fait son compte; les 68 fr. 50 c. étaient

pour lui, et les 150 fr. étaient pour son épouse.

M. Martin (du Nord). - A quelle époque vous demanda-til cette somme?

Perix. Je ne sais; il venait encore chez moi à cette époque. C'est par le motif du refus qu'il s'irrita contre moi , et que je le renvovai.

M. MARTIN (du Nord). - A quelle époque?

Preix. — L'explication? Il est très possible que cette somme ait été demandée en denx fois, mais je ne le crais point..... Indubitablement, e'est en une fois.

M. Martin (du Nord). — La chose est assez importante.pour que vous vous en souveniez. Vous reconnaissez que c'est.vous ani avez écrit ces ligues. Je vous demande pourquoi?

Press, - J'ai eu l'honneur d'expliquer cela à la cour.

M. Marris (du Nord). — Vous avez dit que c'était en une fois que la demande de prêt avait eu lieu. Il n'est pas naturel que les deux lienes soient d'encre différente?

Phens. — Yai pu tremper d'abord ma plame dans la fiole d'enere; bien chargée elle aura marqué bien noir, et un peu plus bas marqué moins. La preute que jen àssis pas de moitir de nier, c'est que dans toutes les questions j'ai avoué le fait. D'ailleurs, contme l'ésetili avait reconnu m'avoir empranté, in avait aucun motif de nier.

M. Maares (du Nord:) — Fieschi declare que vous lui avez donné la somme. Props. — Ce ne sont pas là mes principes. A cet égard, étant

atrectet; f'ai dit à M. le président : prenez des informations anprès de tous ceux qui m'entourent. Si quelqu'un de ceux qui me contraissent peuvent m'anputer un pareil projet, je subirai les conséquences de tout ce qui pourra m'arriver.

M. Mantis (du Nord). Pourquoi avez - vous raturé ces deux lignes?

Piens. Ce n'est pas moi, ce doit être mon épouse indubitablement.

M. Murur (du Nord). Comme dans ces deux lignes écrites, il est question d'an loyer payé par une partie de cet argent, ce serait la continuation d'un fair que vous avez nié; si vous avez payé le loyer de Fieschi, vous deviez savoir où il se trouvait situé.

J'ai résume la chose qui est le plus à votre charge dans cette circonstance, parce qu'elle est infiniment grave.

M. Marrin (du Nord). Vous avez dit que c'était un emprant proposé par Fieschi. Or, déjà il vous a été parlé du caract 'de ce dernier , écrit par lui bien avant l'attentat. Au bas d'une page se trouve l'éconciation de différentes sonumes, au nombre desqu'elles se trouve c'êle de 318 fr. 50 cent. Vons avez remarqué que le total de deux lignes de votre registre est aussi de 218 fr. 50 cent. Fieschi, interrogé, a déclaré que vous lui avice donne cette sonme en deux foir. Fieschi cherche à se rendre compte de ce qu'il a fait. Il a noié qu'il a reign a ffr. 50 cent. Comment se faic l'ique ce n'edrité à la qu'une simple proposition d'emprunt que vous auriez reponsée?

Péres. D'abord ce ne peut pas être nutre chose que ra que fai en l'honneur d'expliquer. J'affirme ce que p'ai idi. Fieschi lui-même, qui ne m'a jamais ménagé, la cour l'a vur, a avoné le fait qu'il me demanda à emprunter cette sonner. Quand je los sinterrogé par M. le prédient au re fait, jou n'avais aucus motif de nier le chiffre de la somme si je 'ayass précée.

M. Marris (da Nova). Le fait déclaré par Fieschi, c'est quo les 150 fr. lai avaient été remis par vous pour payer le mobilier qui devait être placé dans le logement du n. 50. D'anautre côté, les 68 fr. 50 cent. devaient être le prix du loyer et du bois. Yous avec donc en grand intérét à nier ces faite. Mai ce-pendant Fieschi, qui a toujours dit la même chose relativement à ces deux sommes, ayant noté sur son carnet qu'il avait rest les al8 fr. 50 cent., se trouve, par ce fait écrit par lui antériement à l'attentat, en opposition formelle à votre déclaration d'une proposition d'empruné.

Paris. Je ne connais pas le carnet de l'ieschi. Jerépèterni que je suis certain de ne lui avoir pas prêté cette somme. Je n'avais l'ailleurs aucun motif pour nier de la lai avoir prétée.

M Martin du (Nord.) Je viens de vous dire les motifs passans qui devaient vous déterminer.

Peris. Quant aux allégations de Fieseln, vous savez combien il y a d'erreurs bien recoinnes. Il a précedud un jour qu'il ve-unit clez moi prendre des outils pour la confection de la machine. Pris à l'improviste, je ne savais que répondre. Bentré chez moi, je me des spour d'éturie cette allégation, je m'ai qu'à lui demander où se mettaient les outils. J'ests'honneur de faire poor la question par M. le précident. Fessil in est quo répondre. Il dit : Je n'ai pas pris d'outil clez vous, je m'ai pris d'outil chez vous pris d'outil chez vou

était ce burin. Il dit qu'il avait, cioq pouces et éemi de fer et deux pouces et demi à trois pouces de manche. La cour pourra savoir que jamais un hurin n'a de manche; s'il y avait un manche, comme cels sert à couper le fer à force de coups de marteau, le manche, sauteait tout de suite en éclast. Il ajouta de plus, comme il savait que je vendais des couleurs, qu'il y avait de la couleur à ce hurin.

M. le président sait aussi que l'ieschi prétendait à être l'inventeur d'une machine à broyer. Quand je fas interrogé sur ce fait, je ne sus que répondre. Fierchi voulait prouver qu'il était inventeur, qu'il avait des procédes partieullers, et qu'il était en parfaite intimité avec moi. Il s'insagina de l'idée de dite : « all a construit pour M. Pépin, ou plutôt je lui ai donné l'idée de « constuuir une machine à broyer les couleurs. Je lui en ai fourni le modèle; il s'enest temparé et en aprofié. »

Il voulait use faire passer devant M. le président pour un homme qui auvait voulu profiter de l'industrie d'un malheureux ouvrier. Je ne savais que répondre à de parellles assertions. M. le président eut l'obligeance de dire à Freschi defaire seulement le modèle de la naschine dont je une serais emparé. Fisschi fit en effet un modèle identique à ma machine, à l'exception cependant qu'il y avait quelques eylindres de moins. Le l'interropeai sur le mouvement de cette machine : il répondit asser mal, il ne savait plus que répondre. Il a fini par direc Veilà le modèle que j'ai fait à M. Pepin, je ne sais pas s'il l'a fait vaécates. Que voulez vous, M. le procureur-général, qu'on réponde à de parelles allégations Je devais une touver anémich Quand on voit que Fieschi fait des erreurs comme ça, avec un sans-foid arfait, on estinterdit.

M. Manna (du Nord). — Vous expliques, des faits indifferens; mais quand il s'agit de faits importans, yous éprouves beaucon d'enharrar pour vous mettre d'accord avec les énonciations du carnet de l'éschi, qui repoussent la vraireaulhance d'une proposition d'empruri que vous alléguez.

R. Je ne puis donner d'autres explications que celles que j'ai déjà eu l'honneur de donner. Cequ'il y a de certain, c'est que si les sommes araient été prêtées à l'ieschi, on les trouverait rappostées avec les dates dans l'intérieur du livre: on y trouve heaucoup de sommes prétée. [5] D. L'Intérieur de votre registre ne rapporte que des énonciations relatives à des marchandises yeulues. Il ne fant donc pas dire que cette somme aurait dû être portée dans l'intérieur de votre registre.

Preix. C'estre qui prouve bien que si j'avais prété ces sommes, elles seraient portées dans l'intérieur.

M. ur massaure. Il y a no fait sor lequel Fieschi alz pas édit insexat et qui est très important. Freichi avait déclard que vous lui avier Bonné cette somme à l'époque on vous vouliez terminer la machine. Il dit que cette somme devait être portée sur me registre qui l'désigna parfaitement. A cette éopque, vos régistres n'élaient pas saisis; ces registres farent vaiss, et c'est sur cette déclaration de Friechi que la recherche qui a été fait sur vos registres a conduit positivement à l'endroit que Fiechi avait désigné, et où l'on a tronsé effectivement inscrite la sonme comme il l'avaitindique. Je vous ai faitunoi-mème la représentation des registres, en présence de Fiechi; vous confrontant l'un à l'autre. Vous ne pouvezpas avoir oublié cette importante circonstance.

D. Ne confondes-vous pas deux choses trê-dilinictes 2, Quand Fischi à commenci à vouir-che vous.] d'ait doltes brouillé avec la femme avec laquelle il a véen pendam long-temps. Cependam ilparais qu'il n'avait pas perdu. Coute liée-de se rapprocher d'elle. Cett dans cette penaée qu'il avait cherché à empranter, une somme d'argent; il espérint, en venant an secons de cette femme, amaner la réanion après laquelle il semblait soupirer. Cette somme, vous ne l'avez pas prétéc junis elle vous a dét demandée long - temps avait

l'époque où a pu être faite sur votre registre l'inscripțion de la somme que vous auries payée. Cette somme avait na but tout-à-fait différent de colle portée sur votre registre. Celte est parfaitement détaillée, et les circonstances de ce détail ne laissent aucan doute sur le moment où elle a été dé-wandée.

D. Dans vatre dernière confrontation avec Fieschi, vous avez désiré que le manistrat instructeur l'interrogeat sur la estention de savoir combien vous lui auriez donné d'argent. et combien à la fois. Fieschi a répondu à cette question, en entrant dans les plus grands détails sur la quotité du chacunn des sommes qu'il aurait successivement recues , soit de vous directement, soit de Morey, par votre ordre ; il a iudiqué le lieu. la date du jour ou chacun de ces paiemens lui aurait été fait, et le motif pour lequel il aurait cu lieu. A ces déclarations si positives et si nettement articulées, vous n'aves opposé que des dénégations timides et embarrassées, vous réservant toujours de donner, en temps utile, des explications plus safisfaisantes, et de prouver, quand vas cantite seraient moins troublés, quand la présence de cet homme your causerait mains d'effroi, que ses allégations à potre égard, sont mensongères. Aujourd'hui, devant la cour des pairs, vous ne devez avair d'autre crainte que celle de parattre coupable des faits qui vons sont imputés ; et si vous avez quelques movens de confondre votre accusateur , vaus devez les faire valoir avec calme et en toute assurance.

R. Les débats feront voir que je n'ai parlé qu'avec Expression de la vérité. Je suis même convenu des faits les plus graves, qui pouraient me condire fort avant. Je n'ai jamisi dénié out ce qui était vérité. Je savais ne pas avoir prété cétte somme à Ficeshi, j'ai de répondre que je ne l'avais pas prêtée. Je n'avais pas présente à la mémoire l'indication qui avait été faite. Si l'on a bien regardé le registre, on a dù y voir d'autres indications du mème genre. l'out ce que je puis dire et répêter, c'est que je n'ai pas prêté cette summe Piecehi.

Le président, à Pieschi. - Qu'avez-vous à dire.

Finson: — Pepin vient de dire qu'il m'a dooré 5 fr., 10 fr. 20 frança : vous vez tiouvé dans ses registres mes note qu'i mà donné 5 fr.; mais les 10 fr.; elea 20 fr. où sont lif? Jossqueie partia l'èquiq que feita combacrassé avec la fermeassere laquelle je vivais, je lui disque je voudrais trouver quelqu'un pour me prêter une certaire somme, son dire combon. Pepin ne me répondit pas grand'chose, et je n'en parlai plus. J'abandonanida farmer, mais moi et Pepin nous a'avans pes abandonan los projets. L'argent re en de Pepin, é est pour le loyer, le-hoit, et les armes, Les 5 fr. Surent marqués sur la note de la dispense de comestibles; il m'à dond aussi, et en différentes fois, 40 fr. Mais L'argent touché pour les armes, le hois et le loyer, quand j'ai va qu'il le nanqueis sur son registre, je luiasi dit; Pourquoi our-purz vous cela? votre femme le verz ...

Paris. — Il n'aurait pu me faire cette observation, puisque mon épouse ne le commissait pas.

Fuscai. — Concernant le circus on burin, on sait bien qu'un circus héord porceaugre le fer, cet un nicsun qu'in à pas de manche de lois. Le suis été avec fui vac de liercy, à sa ucern-sale qu'il appelle son manège, illim édi qu'il avait un burin, et il me le prêta. Je fus chu Lesge, Lesge est appelé pour témoin, j'espère qu'il sera savez juste pour édélaver qu'il mi a vu certeaus. Un de demandé à qu'il featir je in la ritil qu'il appartensit à Pepin. Concernant à la coulcur, je travaillais anissi de la couleur, j'étais imprimeur sur appère peuit j'étais de la couleur, j'étais imprimeur sur appère peuit j'étais de que sur le manche du ciscus il doit y avôig de la couleur. Je reulis ce ciscus à Pepin.

Perix. — Toujours est-il que Fieschi s'est trompé quand il a dit qu'il avait pris tous ses outils à la maison.

D. Il a été contaté par les aveux de Visabii et pac l'examen qui a été fait, avec baucoup de soin, de toutes les parties de la machine, que la traverse de bois sur supuélle les culasess des canons de faisif datient poises, poivois), au moyen de vis qui la retenait, à élever ou s'abaisser à volonte, suivant la direction qu'on voiabit imprieur à ces canons. Navaill'î pa été couveam entre Môréy, Prisedit et voux, que, vous passeriez à chevril sur le Môréy, Prisedit et voux que, vous passeriez à chevril sur le Môréy, Prisedit et voux que, de Fischi, fet fauili 27 juillet; à sept heures fu soir, afin qu'il put sjuster le pointage de sa machine? Une indisposition qu'il vous seruit sobletement surreune, on la crainte de vous compromettre en vous montrant sur le lieu même où l'attentat devait se consommer le lendemain, vous ayant empéried de tenir la promesse, que vous aviez faite à Piesch et à Morvy, n'avez-vous pas prêté un cheral à Boireau, et ne l'avez-vous pas envoyé à votre place sur le boulevard, afin qu'il pôt servir de point de mire à Richsii?

R. Je ne puis répondre à cette allégation de Fieschi que par une dénégation. Les débats, du reste, prouveront que cette allégation n'est qu'une creeur. Je n'ai pas vu Pieschi bien antificieurement à cels.

D. Cependant Fiestli déclare que cette circoustance, qu'il genorait, lui a été révélée le soir même par Boireau, que rous prétendez ne pas comaîtire, et qu'il affirme, lui, avoir conduit chez vons. De plus, la déclaration de Fiestli est conlirance par la déposition d'un ténoira aquel Boireau aurait confié, le 27 juillet, qu'il devait passer sur le boalevard au pas, au tote et au galop, pour faire la répétition du pointage de la machine ; qu'il irait à cet elfét chercher un cheval dans une deurie dont il saurait bien trouver la celét, et que le propriétaire de ce cheval, on cetui qui le lui procurait, était un époier. Ou'avez-vous à d'uvez-vous à d'uvez

R Je ne pui, répondre à cela que par une dénégation.

LETRISIDENT, A MOREY. — Vous avez eutendu ce que je viens de dire, avez-vous quelque connaissance de cette démarche de Boireau? Savez-vous qu'ill a passé à sept heures sur le boulevart à la place de Penin?

Money. - Non, Monsieur.

Le Présourt, Perix.—ctte demière dédaration v'est passes de l'esqu'il à faites contre rous. Il rous a ceusé dans l'instruction și l'periste à vous acciner aujoard l'au. Dans cettes situation, vous ne pouvez vous faire av. eins recrupte de dire sur Fieschi, sur ser relations, sur le confidence spu'il vous aurait faites, sur les intentions plus ou mois compables qu'il vous aurait exprimées, tout ce que vous pouvez savoir. Si au lieu d'avoir été sédirit par vous, il avait attaite de la terreur qu'il vous n'aurix pas d'abord prévu toutes les condequences; si vous su'ext fet la victime d'olivair conseils ou l'instrument d'hommes plus éclairés et plus puissans que vous, qui abusant de voire eréduité et de votre les contraits.

bleise von auraient précipité dans le erime pour l'exploite, en cavile succès, votre intérêt et votre devoir straint de 16 réfer à la jistice les violences dont vons auriez été l'objet, ou les intrigues coupables qui se seraient agitées autour de

R. Je suis sans ambition, je n'ai auenne prétention; jamais ou ne m'a vu laire aueune démarche pour obtenir un emploi. Je ne m'occupe que de mes inhétés. Le dilmanche, veille de l'attentat, je le passai, depuis quatre henres du soir jusqu'à ouce heures, avec mon épouse et mes jeunes enfans dans mon cabriolet, au bois de Vincennes.

Le raissent. — Je vais articuler toutes les charges qui semblent resortir de l'instruction qui a été faite et des déclarations que vous avez entendues.

Persistez-vous à nier que dans le costrant du mois de février dernier vous ayez été initié par Morey à un projet d'attentat contre la pessonne du roi; que vous ayez agréé la proposition d'entrer dans le complot qui a précédé et préparé cet attentat, et promis de subvenir aux frais d'écténtion?

R. Je n'ai pas-eu connaissance de cela-

B. Per'stez-vous à nier qu'à la suite d'une entrerue provoquée pac vous, et qui suivit elle-même les compables ouvertures que Morey vous aureit faites, le projet d'attentat ait de formellement et définitivement airelé entre Morey, Fierehi et vous, et le jour fixé pour l'erécution?

R, Oui M. le président.

D. Possistez vous à nier que depuis cette époque vos relations avec Fieveli aient été fort intimos, et que cette intimité vous aît mis dans le cas de îni révéler sur vos laisons, sur vos habitudes, sur vos antécédens et sur vos projets, des circonstances qu'il n'a pu ni suppo-er, ni apprendre par un autre que par vous?

R. Oni M. le président, Firschi a pu savoir quelques particalarités de moi; rais je crois qu'il en a Leucoups suppostjenni [amais été intimement lié avec Fisechi. 3c l'ai secontru comme tant d'autres, par cela qu'il se disait dans le malheur.

D. Persistez-vous à nier que vous ayez reçu Fieschichez vous et que vous lui ayez donné à concher depuis la fin de février

jusqu'au 8 mars, jour de son entrée dans le logement où le crime a été commis ?

R. Oui, M. le président. Il n'a resté que deux ou trois jours chez moi.

D. Persittez-vous à nier que vous ayez remis à Fieschi Pargent avec lequed il a payé les arrhes du loyer de ce logement, trois demi-termes de ce même loyer, et les objets mobiliers qui lui étaient rigoureusement nécessaires pour garoir une chambre?

R. Qui. M. le président.

D. Perister-voux à mer que vous ayez accompague Ficedai lorqu'il a acheté chez le sieur Pouchaux, quai de la Bapér, le hois de la machine, et que vous lui ayez donné la somme qui a servi à payer le prix et la façon de ce hois, sachant à quel usage il devait être employé?

R. J. demande la permission de faire une observazion. M. le président doits e rappeler qu'avant la confrontazion, non seulement il m'avait imputé ce fait, mais eucore d'avoir été prendre avec lui un commissionnaire sur le pout d'Auster-like. Il a soutenu la même chose dans su confrontation avec moi. Par l'interrogatoire du commissionnaire, ila dû être pecuvé que je n'oi jamais été avec l'iscoli.

D. Persistez-vous à nier que vous ayez plusieurs fois donné de l'aigent à Fieschi pour ses besoins personnels, et que vous lui ayez promis, en cas de malheur, de taire une peusion de 10 fr. par mois à sa maîtresse?

R, Je ne la connaissais pas ; le fait n'est par probable.

D. Dire que cela n'est pas probable, ce n'est pas là une denegation. Persistez-vous à nier?

R. Oui, M. le président.

D. Persistez-vous à nier que la somme de 218 fr. 50 cent. inscrite en dépense sur l'un de vos livres, et portée en recette sur le carnet de Fieschi, lui ait été comptée par vous, dans le but d'acquitter les dépenses dont il a indiqué le détail?

R. Oo!.

D. Persistez-vous à nier que rous ayez pris part à une expérience dont le résultat de reconnaître et d'éprouver le meilleur moyen de mettre le feu à la machine?

R. Oui, M. le président.

D. Persistez-vous à nier qu'il ait dié convenu entre Morey,

Pieschi et vous, que le 27 juillet, à sept heures du soir, vous namericz à cheval sur le boulevard devant les fenêtres de Fieschi, efin qu'il pût sjuster sa machine, et qu'ayant été empêché par maladie ou autrement, yous ayez chargé Boireau de cette partie de votre rôle ilans la drame sangiant dont vous connaissiea tous les secrets?

R. Oui, M. le président.

D. Persistez vous enfinà nier que vous ayez leoté, à plusieurs reprises, de vous procurer des fusils par l'intermédiaire de Cavaignae, et que, ces demarches n'ayant pas ru le résultat que vous en attendiez, vous ayez consenti à payer le prix de vingteinq eanous de firsii que Fieschi s'était chargé d'acheter, et doone, en effet, à Morey, de qui Fieschi les aurait reçus , 18" fr. 50 e. qui oot servi à payer ces canons?

R Oui, M. le président.

D. Je dois vous rappeler que vous êtes convenu que Fieschi vons avait fait quelque insinuation sur un crime. Qu'aver vons à dire à cet égard?

R. J'ai à dire que Fieschi m'avait parlé dans ses convertations de vengeance contre le gouvernement, et que ce fut présisément pour ce motif que je l'illiminai de chez moi.

D. Il résulte de votre déclaration cette conséquence positive que Fieschi vous a fait des ouvertures extrêmement graves, et anxquelles la pensée d'un evime n'était point étrangère.

R. Je n'ai point eu de ces ouvertures la avec Fieschi. Il me parlait de vengeence, non seulement contre le gouvernement, mais contre des perticuliers. Je fus, ju crois, car il l'a avoue ilans un interrogatoire, un de ceux qui le déteur perent d'assouvir des projets de vengeance contre une ou deux personnes.

D. L'une de ces personnes n'est elle pas un M. Caunes?

R. Oui , Monsieur,

D. Quelle est l'autre personne? R, Je ne me rappelle pas son nom. - S must - off-

D. Vous avez dit en parlant de Fieschi qu'il vous inspirait de la crainte, et qu'un jour il vous dissit qu'il feralt parler de lui en faisant quelque chose de grave en politique. Cedi ne s'applique pas à une vengeance particulière. Plus tard vous avez ajouté que ce serait un coup contre le gouvernement ? ¿

R [] me disait que le gouverocment l'avait poursuità et ré-D Sar e-row ta der sette e

ilint à la misère.

- D. Vous souvenez-vous il'avoir dit que vous aviez naché à une dame des projets criminels de Fieschi? Je vous ai demandé le nom de cette dame et vous n'avez pas voulu la nommer.
- R. Oni, je me rappelle avoir dit à une danse qu'un homme qui se disait patriote m'avait perlé de ce projet ile vengeauce contre le gouvernement, et que par ce motif je l'illiminais de chez moi
  - D. Vouli z vous dire maintenant le nom de cette dame?
- R. (Après un moment d'hésitation.) Je ne l'ai pas présent à la mémoire.
- D. C'est là cenendant un fait grave : vous savez que c'est une dame, cela doit yous amener tout naturellement à trouver son nom. Au reste, remarquez qu'il y avait là un aven bien positif de votre part que vous connaissiez les projets criminels ile Fieschi, que vous receviez ses confidences intimes-
- R. Tout ce que je puis dire, c'est de protester que je suis innocent dans la complicité du crime dont on m'incul; c. Certainement si l'avais connu le projet de Fieschi, le ne me serais pas livré à mes travaux commercianx comme je l'ai fait. D'ailleurs, je n'aj jamais été intimement lié avec Ficschi. Je l'ai recu chez moi quelquefois, nas très-fréquemment; le l'ai recu dans le malheur.
- D. Persistez-vous à ne pas vous souvenir du nom de la dame à laquelle vous auriez fait la confidence que je viens de rapneler?
  - R. Je ne me rappelle pas le nom de cette dame.
- D. La première fois, yous aviez donné pour motif de ne pas dire son imm, que vons aviez peur de la déranger. Ce motif est bien leger dans une circonstance aussi grave. Vous saviez son nom alors?
- R. Je ne sais pas trop si je savais son nom., J'étais tellement troublé que je ne me rappelais pas son nom.
- D. A quelle occasion avez-vous fait confidence à cette dame? thez your ou chez elle?
  - R. Chez moi.
  - D. C'est une raison de plus pour que vons sachiez son nom.
  - R. Je pense que je le trouverai, D Yous le direz alors?
  - R. Oai.

  - D. Savez-yous sa demenre?

- R. Je ne pour rais pas préciser sa demeure-
- D. Sa profession, son état?
- R. C'est une propriétaire.
- D. Quand elle venait chez yous, était-ce comme visite ou pour faire des affaires?
  - R. Cétait pour affaires; pour acheter des marchandises.
- M. Martin (du Nord) à l'ieschi, Bier, à la fin de l'interrogatoire de Morey, je vous ai rappele combien étaient graves les déclarations que yous aviez faites, et la terrible responsabilité qu'elles pouvaient faire peser sur la tête de votre co-accusé. Je dois encore yous donner le même avertissement auinurd'hui, en vous demandant si vous persistez dans tontes ledeclarations que vous avez f útes.

Figsen, - Oni, monsieur, je persiste dans toutes les déclarations que j'a faites.

M. Martin (du Nord). - Yous avez dit dans le cours de l'audience que si vous aviez renvoyé Fieschi de chez vous. e'est parce qu'il était importun; il semble que cette réponse est en contradiction avec celle qui est consignée dans vos interrogatoires. D'après vos déclarations, vous l'auriez renyoyé parce que ses projets vous auraient effrayé.

R. Je l'ai renvoyé pour deux motifs; parce qu'il devenait in portun; et ensuite parce qu'il ne parlait jamais que de vengeance. Ce n'a été que par suite de quelques rapports avec Fieselii que son caractère se développa. Dans les premiers momens il était excessivement souple; il s'éleva graduellement,

D. Est ce alors qu'il vous fit confidence de ses projets?

R. Il ne me fit pas de confidence, il me dit qu'il avait de la haine.

D. Il vous dit qu'il méditait un coup contre le gouvernement: car ce sont vos expressions,

R. Il m'a dit qu'il avait de la haine contre le gouvernement, et qu'il ferait parler de lei.

D. Quant à cette dame, vous cavez qu'elle est propriétaire?

B. Oni.

D. Elle va souvent chez yous?

R. Elle v vient quelquefois. D. Pour affaires ?

R. Oui.

D. Comment ne vous rappelez-vous pas son nom?

R. Fai l'esprit troublé.

Le passinist, — Il faut que vons ayez bien comm cette dame pour la mettre dans une pareille confidence? Il n'est pas explicable que le nom d'une personne à laquelle vous avez fait une pareille confidence ne soit pas présent à votre esprit? Gela est d'autant plus extraordinaire que cette déclaration de votre part a été spontanée; car je ne pouvais vous interroger sur un fait aussi ignord ée mel. Si je me trompe, la première émondation dece fait autrait en fien dans nue lettre remise an juge d'în-struction.

R. Oui, c'est vrai.

D. Comment est-il possible que vous ayez oublié ce non?
R. Il y a six heures que je suis interrogé, mes idées sont un peu troublées.

D. Ferez-vous connaître ce nom demain à l'amilience?

R. Si je me le rappelle, je le diraï. Tout ce que je puis dire, c'est qu'on ne m'avait pas confié directement un projet, on m'avait seniement parlé de moyens de violence.

Frescur — Je prie M. le président de demander à Pepin combien de temps avant l'attenta il m'a mis dehors de dice hi; parce que j'espère que vous trouverez, par les registres, que j'ai pris de la marchawdise il n'y a pas si long-temps.

Perm. - Deux mois avant l'attentat.

Fiescui. — M. le procurent-général aura la bonté de regarder les registres, il vorra que l'ai pris de la marchandise depuis deux mois.

L'audience est levée à cinq fieures et demie et renvoyée à demain midi.

## QUATRIÈME AUDIENCE. - 2 PÉVRIER.

Sommann. Suite de l'interrogatoire de Pepin. — Interrogatoire de Boireau et de Bescher — Audition des témoins. — Dispositions exécutives au fait de l'attentat.

Les accusés sont amenés à midi et demi. A une heure moins un quart la cour entre en audience.

M. le greffier en chef procède à l'appel nominal de MM. les pairs.

Le president. - Pepin, avez-vous retrouvé le nom de la femme dont your avez parlé hier, et à laquelle your auriez fait des confidences?

Parist. — Qui, M. le président; c'est mademoiselle Caleniu. D. Où demeure-t-elle?

B. Rue de la Roquette.

LE PRESIDENT. - Greffier, prenez de suite le nom de ce témoin, et expédiez l'ordre de l'assigner sur-le-champ-

Paris. - On trouvera aisément. Son père est propriétaire.

La paísment, au greffier. - Montrez le nom et l'adresse à Pepin, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. (A Paris.) Vous souvenez vous des confidences faites par vous à cette femme, et pouvez-yous les répéter?

Perin, - J'ai eu l'honneur de le dire hier à M. le président. Je lul ai dit à cette demoiselle qu'un homme m'avait parlé comme cela de sa haine contre le gouvernement, et que je l'avais, à cause de cela, climiné de chez moi.

LE PRÉSIDENT. - Voilà tout?

PREER. - Voilà à peu près tout ce que je lui ai d't.

La ragament, - Je remarque que dans un de vos interronatoires I'on your a demandé quelles étaient à votre connaissance les personnes qui ont pu fournir de l'argent à Fieschi-Vous avez répondu: Fieschi avait beaucoup de connaissances; il était intimement lié par exemple avec Morey, et celni-ci pourrait à cet égard donner de meilleurs renseignemens que moi. Vons entendez, Morey; pouvez-vous donner des renseiguemens en effet sur les personnes qui ont pu fournir de l'argent à Fieschi?

Money. - Kon, monsienr; je n'ai jamais eu conneissaoce de cela.

LE PRÉSIDENT, à Morey. - Vous n'avez aucime rérélation d'ancune nature à faire à la cour?

Money. - Non, monsieur.

LE PRÉSIDENT. - D'aucune nature? Mongy. - Non.

D. Sur quoi que ce soit?

R. Sur quai que oe soit.

M. Manrie (du Nord), procureur-général. - J'ai quelques

questions à ailresser à Pepin: Yous avez dit hier que vous aviez des rapports fréquens avec Morey. Vous alliez diner chez lui. Il allait diner chez vous. Est ce vrai?

PEPIN. - Oni, c'est la vérité.

LE PROCUREUR-GENERAL. — Je vous demanderai alors pourquoi dans le cours de vos interrogatoires vous avez dit tout le contraire? Je vais vous rappeler les questions qui vous furent faites et vos réponses.

On your demande:

« Connaissicz-vous un sieur Morey? » Vous répondez:

» Ouis je l'ai connu lorsque j'as vendu mon établissement du faubourg Saint-Antoine, pour venir dans le 12º arrondissement, où demeurat Morey. If est bourrelier, et il a travaillé pour moi.

» D. Y a-t-il long-temps que vous le connaissez?

»R. Je ne puis préciser. Il ya environ deux mois. Après cela, je ne l'ai connu que passagèrement. Quand il venait ilans mon quartier, il entrait chi z moi pour me demander si je n'avais pas besoin de lui. »

Il résulte deux ellores de ces réponses, c'est ce que vous avez dit d'abord que vos rapports avec Morey avairnt été arres et passageys, et que hier vous avez an contraire dit que vous en aviez de fréquens et de directs. Dourquoi dans vos interrogatoires 13-vect-cous pas dit la vérité?

Pers. — Il faut aussi faire la part de toutes choises. Pour bien juger il faut voir l'homme chan sa condition. Il faut me voir jeté dans le foul d'une prion, au momeut où je croysis non épouse, ma famille tourmentées. Il faut me voir constanment entre quistres sergens de ville. El pais, M. le procuvergénéral, il faut dire, si daus cette position un homme ac peut pas faire une creare ou dire une parole qui soit plus ou moissi bien appliquée à... la chose. Alors... voilà la réponse que [ai à vous faire.

Le processors of spinal. — Je sais très bien qu'à toutes les questions qui vous ont été faites, vous avez toujours répondu que vous étéz toublé, que vous faites pas vos sans précus, qu'il vous fallait séléchie. Il ne s'agit pas d'une réponse pour laquelle il fant de la réflection. Il s'agit d'un fait tout simple, et vous avez dit tout simplement que vous connaissiez fort peut vous avez dit tout simplement que vous connaissiez fort peut

Morey. Eh bien! à cet égard, je vons ferai remarquer que c'est là un fait inexact. Pourquoi l'avez-vous dit?

Paris, — Mais trainent, il n'y a pas de réponses à faire à cela. Je vais ajonter quelque chose. M. le procureur-général doit savoir que j'étais aceablé d'acctustions comme celle-als je m'en réfère à M. Frank-Carré, qui m'a interrogé long-temps. Il peut ditie que je me trouvais anéani et trop troublé pour pouvoir répondre à M. le président. Je dissir 3 le ne sais où j'en suis; je suis tous les jours de nouveau accablé. J'ai même derit à ce sujet à M. le président de la cour des pairs que j'étais anéanti, que mes facultés intellectuelles étaient effacées.

M. Martin (du Nord). — Un homme innocent trouve toujours de l'énergie pour répondre. Si vous n'aviez pas eu un intérêt qui ne fût pas conforme à la vérité, pourquoi auriezvous njé vos relations avec Morey?

Perix. — L'anéantissement dans lequel ma position mej et è ne me laissait pas trouver les expressions favorables à faire reponse tout de suite.

M. Martin (du Nord.)—N'est-il pas plus naturel d'expliquer vos tergiversations et vos réficences par l'intérêt que vous aviez à cacher vos relations avec Morey?

Peru. — J'élais anéanti alors, et ça se conçoit Aujourd'hui que je suis en face de mes concluyens et de la cour des pairs, en laquelle Jai pleine confiance, je réponds sans hésiter; je dis la vérid, J'ai retrouvé mon courage. C'est ma force d'innocence qui fait que je repousse, ou pour mieux dire que je fais tout mon possible pour reponsser l'accusation.

M. Martin (du Nord). — Vous avez dit hier que vons n'aviez jamais logé que Fieschi de personnes étrangères à sotre famille. N'avez-vous pas étit en eur sur ce point? n'avez-vous pas logé quelques autres personnes également étrangères à votre famille?

Perin. — J'ai logé aussi mon associé de Lagny.

D. Ainsi vous n'avez pas logé d'autre patriote (comme vous les appelez) que Fieschi?

R. Je ne crois pas,

22.

D. Vous l'avez déclard positivement hier,

R. Je n'ai jamais reen que Fieschi.

12

M. Martin (du Nord). —Éh bien! voici votre interrogatoire :

M, le président vous demandait : «Établi comme vous l'ête, et ayant eu des affaires qui vous ont, comme vous le dites, causé de nombreux désagrémens avec la justice, ji des etraordinaire que vous ayez consenti à cacher chez vous un homme poursuivi. Expliques les motifs de cette facilité de votre part.

Vous avez répondu : « Cet individu n'est pas le premier individu que j'ai caché; si c'est là un crime, plus d'une fois des patriotes sont venus chez moi me demander salle; je leur ai offert un matelas; d'ailleurs, ma maion est publique, et je n'aurais pas voulu recevoir quelqu'un de suspect, et tout le monde peut-dire, étant pris à l'improviste, aurait fait ce que l'ai fait. »

Ainsi vous disiez alors que Fieschi n'était pas le seul patriote que vous aviez reçu chez vous.

Pens. — M. le procureur général, l'anéantissement dans lequel féais epilipue la chose. On re voulait pes que'e requise des comestibles de ma famille, de crainte qu'on ne m'empoisonnât. On ne voulait même pas me raser par précattion. Tout cela jette un homme, un père de famille. Je seuis faché de dire cela , ça me coutrarie . Tout cela me jetait dans l'anéantissement le plus comple t.

M. Martin (du Nord). — Ainsi, vous avez jugé ronvenable à raison de l'anéantissement dans lequel vous vous trouviez de dire des choses contraires à la vérité.

Vous avez dit que vous ne connaissiez pas particulièrement Morey, il était comme vous de la société des Droits de I homme.

Peris. - Je ne savais pas de quelle partie de la société

M. MARTIN (du Nord). Il était de la même section que vous

Perix. - Cest possible.

D. Yous étiez le chel de cette section ?

R. Je n'ai jamais été chef, chef légal d'une section.

D. O'entendez-vous par chef legal?

R. J'appelle chef légal celui qu'on a nommé.

- D. Je vous fais une dernière question: Vous avez dit hier que Fieschi avait été renvoyé de chez vous deux mois avan l'attentat parce que vous 'diez mécontent des propos qu'il tenait. Commens se fait-il que, postérius ment à es prétendur renvoi, vous ayez continué à ouvrir un crédit chez vous & Fieschi pour fournitures, aux dates, par exemple, du 14 juin du 30 juin, du ser juillet?
- R. Cela s'explique par ee que [ai dit précédemment. Je mo'occupais pas des détaits de la maison. J'aruis antérieurement autorisé ma femme à ouvrie un crédit à M. Fieschi. Ja ne lui avais pas fait observer qu'elle dorait cesser ce crédit, Ceat donc à mon inns qu'elle a continué.
- D. Ainsi vons n'avez donc pas parlé à votre épouse des motifs de plainte que vous pouviez avoir contre Ficschi et das motifs que vous aviez à le renvoyer de eliez vous?
- R. Tout cela est possible.
- D. Yous, ne lui en aviez pas parlé, puisque vous ne lui aviez pas dit de discontinuer les fair-inturers à crédic, Comme nt se fait-il que vous n'avez pas dit à votre épouse ce que vous avez dit à une demoiselle étrangère que vous trouvies chez vous par hasand?
- B. Cela vient de ce que par hasard cette demoiselle sera venue à parler de cela.
- D. Vous avez dit que vons aviez renvoyé Fieschi parce qu'il avait tenu des propos contre le gouvernement. Avait-il donc parlé de projets d'assassinat contre le gouvernement?
- R. Non, it avait seulement manifacté de la haine contre le gouvernement, à l'occasion de la perte de sa place. D. Comment se fait-il que vous éloignez de vous un hom-
- D. Comment se latt-it que vous éloignez de vous un homme, à raison de sa haine contre le gouvernement, et cela lorsque vous avez avoué vous-même que vous êtes un ennemi du gouvernement?
- B. Je ne suis pas l'ennemi du gouvernement, j'ai dit que j'avais des principes hotiles au gouvernement. J'ai dit à M. le prédictet de faire des recherches auprès des personnes qui no ont conon soit commercialement, soit am cal ment; qu'on les entende, ou verra i jo passais pour un ena uni du gouvernement.

D. Ainsi, vous qui faisiez parti de la société des Droits de l'Homme, vous n'étiez pas ennemi du gouvernement?

R. Je suis entre dans la société des Droits de l'Homme,..... mais j'ai expliqué tous ces motifs, Je n'y serais pas entré si la section n'avait pas été composée de gens honnêtes.

D. Vous savez que les principes de la société des Droits de l'Homme tendent au renversement de la monarchie et à l'établissement de la république. . . Ne le savez vous pas?

R. Il y a entre des principes de propagande et un assassinat une bien grande distance.

D. Mais remarquez que vons n'avez pas dit que vous aviez renvoyé Fieselii parce qu'il vous avait parlé d'un assassinat, mais parce qu'il avait manifesté qu'il était l'ennemi du gouvernement?

R. Aujourd'hui je suis accusé de complicité d'assassinat.

Me Deroux. — Il résulte de l'interrogatoire de M. le procureur-général, qué Pepia svait un inécêt à désimiler ce sréations suce Motez, parce que ces réaltions dersient étre coupables. Si elles étaient coupables pour Pepin, elles étaient également coupables pour Morey. Or, s'il en était aissi, Morey arait et dégalement intérêt à nier ces relations, et la première chose que Morey a faite a été de dire: Je consais Pepin, y'à dind avec lui. Si ces relations cussent été coupables, les accu-sés cussent l'un et l'autre nié ces relations pri 'Un des accusés uies es relations, vous pouvez apprécier toute la force de son intelligence, et comment il peut apprécier ces relations. L'autre, avant sa maladie, avait plus d'intelligence, et il a dit, dès les premières jours, qu'il avait et des relations avec Pepin.

M. Maxins (du Nort). — Cela prouve seulement qu'on se défend différemment. La conséquence que vous vence de trer me paraît fausse. Lorsque deux inculpés se défendent, l'un n'a pas souvent la force de ment<sub>i</sub>r à sa conscience, l'autre va chercher-dans le mensonge des moyons de justification.

Me Duront. - Vous venez de dire vous-même....

LE PRESIDENT. — Cela rentre dans la défense. Nous nous oceupons maintenant des débats.

Le president procède à l'interrogatoire de Boireau.

D. Avez-vous fait partie de la société des Droits de l'homme?

R. Non, jamais.

- D. N'avez-vous pas manifesté l'espérance d'y entrer; n'alliez-vous pas y être introduit quand les associations ont été dissoules?
- R. Non, monsieur.
- D. N'avez-vous pas dit dans vos interrogatoires que vous alliez entrer dans la société, et qu'on vous avait même ilemandé un répondant, et que vous aviez dit que vous étiez assez bon républicain pone être reçu sans la mointire difficulté.
- R. Je n'ai jamais manifesté d'opinions républicaines exaltées.
- D. N'avez vous pas dit hautement à qui voulait l'entendre, que vous étiez l'ennemi du gouvernement, que vous aviez de vifs sentimens de haine contre le roi?
- R. Janais; les personnes qui me comaissent pour ront repondre pour moi à cette accusation. J'ai toujours été consu pour un ouvrier hométe et laborieux par les maitres qui m'ont occupé. J'ai travaillé par exemple pendant trois mois à couvrie en zine le tolt d'un des châteaux de M. Decazes. On part d'orpinious républicaines estajfess dans un jeune homme de vingtciur ans, uni un aus encore d'idées fixes.
- D. Je vons représente une cuiller de bois sur lagnelle on lit d'un côlé: Boireau, détenn politique à la Force, 1834; et de l'autre: Vive la république! Reconnaisses vous cette cuiller?
- R. Oui, monsieur, mais cela ne prouve rien, c'est une plaisanterie de jeune homme,
- D. Quel est l'individu qui, le 25 ou le 24 juillet, est venu demander à coucher chez vous à minnit passé, et à qui la principale locataire de la maison a dit, par la croisée, qu'iléait une heure indue, et qu'elle ne voulait pas qu'il entrât.
- R. C'est Fischi, et je dois iei m'expliquer clairement. Je ne l'ai su que le lendemain lorsque la principale toctatine m'a dit qu'un homme était venu me demander, et qu'elle ne l'avait pas laises monter parce qu'il était une heure indue. La principale locataire me connait pour un homme homséte, pour vu ouvrier laborieux et tranquille. Elle me dit le matin Quelqu'un est venu vous demander hier soir au milieu de la muit, je ne l'ai pas laises monter. Je lui répondii : Vous avez bien fait, et j'ajoutai : Quand quelqu'un vient comme cela me demander, il faut lui parle hooseftement.

- D. Comment avez-vous su que c'était Fieschi qui était rem vous demander?
  - R. C'est lui qui me l'a dit.
  - D. Odavez-vous connu Fieschi?
- R. J'ai eu le malheur, le 25 février, d'être arrêté près le calé des Deux-Portes, entre la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin, innocemment comme beaucoup de personnes. Je fus transferé de la Préfecture à la Force. Dans cette prison il v avait un ieune étudiant en droit nommé Janod, je me liai avec lui comme on se lic en pri-on, nous diuions ensemble. Il me dit, lorson il sortit : voici mon a lresse, quand vous serez en liberté. venez donc me voir; je lui répondis que je voulais bien ; mais je perdis cette adresse et je m'allai pas chez lui. Un jour je le rencontrai dans Paris, il me fit des reproches de ce que je n'étais pas venu le voir. Il me donna de nouveau son adresse et i'allai chez lui, c'est là que le vis Fieschi. Un jour que l'étais sur la porte du magasin où je travaille, Fieschl vint à passer et causa avec moi. Notre connaissence se forma ainsi, elle ne fat jamais bien intime. Je l'estimais fomme un malheureux proscrit, condamné sous la restauration à dix ans d'emprisonne. ment, condamne à mort avec Murat. Je cherchai même à lui rendre service et à tâcher de le réintégrer avec la femme Petit. Avant de conneitre Fieschi l'avais été plusieurs fois chez la femme Petit, sans être intimement lié avec elle.
- D. Vous di es que vous vous fûtes employé à racommoder Fieschi avec la femme Petit: cela indiquerait une assez grande intimité. Cétait l'àune de ces affaires dont on ne se mêle qu'entre ses amis intimes.
- R. Fleschi était veuu à moi et m'avait dit qu'il était condamné politique, un maiheureux proserit. Ilme dit qu'il était malheureux de ce que sa femme ne vaulait plus vivre avec lui. Je le coyats un honsète homme, et je ne balançai pas à lui rendre ce service.
- D. Où demeuriez-vous lorsque Fieschi a perdu sa place et quitté le moulin de Croullebarbe?
  - R. Rue dus Cinq Diamans, u. 10.
- D. N'est-il pas venu, alors, vous demander à coucher, et n'at-il pas, en effet, passé plusienrs muits chez vous?
  - R. Il n'a couché qu'une scule nuit chez mni, mais non rue

des Cinq-Diamans. C'est je crois dans la nuit du vendredi au samedi avant l'attentat.

- D. Avez-vous su que, vers la même époque, il svait trouvé un asile, d'abord chez Morey, pais chez Renaudin, neveu de Morey, et, en dernier lieu, chez un épicier du faubourg Saint-Antoine?
  - R. Je n'ai jamais rien su de tout cela.
- D. Avez-vous su quels étaient les motifs qu'avait Fieschi pour se cacher.
- R. Je croyat qu'il était poursuivi pour les affaires d'avril, qu'il avait pris une part active à ce qui s'était pas é en jiun; qu'il avait peis que c'était faux : il me distait seulement qu'il était obligé de se cacher; c'est un homme qui a toujours été dissimulé par son caractère. Je n'ai jamais rien su de positif sur Frischi.
- D. Si vous saviez qu'il était obligé de se cacher, vous devez savoir sous quel nom il se cachait.
- R. Je ne lui ai jamais connu d'autre nom que Fieschi.
- D. Vons n'avez pas su qu'il s'était appelé tantôt Bescher, tantôt Gécard, lantôt Alexis? 3
  - R Non, monsieur.
- D. Avez-vous été chez l'accusé Fieschi, boulevard du Temple, 50.
- R. Non, monsieur, jamais. Je prie la cour d'avoir confiance dans mes paroles, je dis la vérité.
  - D. Étes-yous monté chez lui à cette adresse? !
  - D. L'avez-vous quelquefois demandé à son portier?
  - R. Non, jamais,
- D. Cependant, vous avez entendu Fieschi dire hier que vous étiez venu une fois le demander jusqu'à sa porte, et qu'il n'avait pas voulu vous laisser entrer?
- R. Que Fieschi disc equi'll voudra, je ne puis pas l'empêcher de parler. Yous calculerez dans vos consciences en qui vous devez plutôt avoir confiance, de Fieschi ou de moi. Jai fait assigner des témoius hommes d'homeur, qui vous diront que j'étais un ouvrier homete et laborieux, incapable d'une action telle que celle qu'on me reproche.
  - D. La principale locataire de la maison que vous habitez a

déclaré que Fieschi était venn deux ou trois fois coucher chez vous?

- R. La principale locataire est connue pour une vieille bavarde. (On rit.) J'opposersi à son témoiguage celui de négocisans honorables, de M. Verner, labricant de bronzes, homme connu par sa probliée, et qui jonit de la réputation due à quarante-cinq aus de travaux honorables.
- D. C'est la principale locataire qui a déclaré que Fieschi était venu coucher chez vons trois fois?
- R. Il y a mensonge ou crieur de la part de la principale locataire. Il est impossible qu'elle voic entrer les personnes qui vieunent chrz moi. Je puis amener une femme coucher chez moi sans qu'elle la voic.
- D. Le portier de la maison a fait une déposition semblable. Prétendez vous contester la sincérité de ces déclarations?
- R. Si j'avais reçu Fieschi à coucher chez moi, je le dirais; car, à cette époque, j'ignorais qu'il fût un sediérat.
- D. Fieschi ne vous reudait-il pas de fréquentes visites à votre atelier?
- R. Je vais m'expliquer là-tlessus, Quand Fieschi et venu à mon atelier, je crois que c'est phitôt pour se reposer que pour autre chose. Il y est resté un quart-d'heure ou vingt minutes il ne une disait rien. Aux approches du 27 juillet, je l'ai reacontré dans ce quattier avec une femme ou nne demoiselle. Il paratt qu'il faisait des recherches le soir.
- D. Vous avez l'habitude de tutoyer Fieschi, ce qui supposerait une grande intimité. Vous ne tutoyez pas tont le monde? R. Je suis de mon naturel très familier: Fieschi l'est aussi. Si
- perencoulusis quelqu'un quinze à vingt fois à l'estaminet, je le tutoiers s.
- D. Fieschi, your avez entendu les dénégations de Boireau; il soutient que vous u'avez pas couché plusieurs fois chez lui. Qu'avez-yous à d're?

First...—I'y aurais couché dit fois, ce serait la même chose. J'ai couché une fois elne fui, rue Quincampair, et quatre fois rue des Cinq Damans. J'allais souvent chez lui dans la rue Neuve des-Petits-Champs. Boireau vient de parlee d'une femme avec laquelle il m'a vue c'éstal la maitresse de Janol. Janol m'avait écrit de l'aller chercher; mais auparavant | jui voult avoire ce qu'elle faisait; et pour rendre complé. 2 mon ami de sa conduite, je faisais le guet comme un agent de police qui rempit son devoir. J'allais à cette époque chez Boireau, parce que je n'avais rien à faire; mon but étant de me jeter sur un chemin pour alter à l'échafud, je ne faisais plus rien.

D. Boireau soutieut que vous n'avez jamais conché chez lni. Fiescai. — Boireau a tort. Une fois nous avons couché à trois dans un lit.

D. Quel est ce camarade?

Fiesent. - C'est un de ses confrères, un ferblantier.

D. Quel est son nom?

Figsent. - Je ne le sais pas.

D. Boircau, vous connaissiez la demeure de Fieschi, boulevard du Temple, nº 50?

R. Non, M. le président, je l'ignorais.

D. Fieschi, qu'avez-vous à dire à cette dénégation?

Fitzcan. — Boixvau est monté une fois chez moi, précisment au moment où j'étais avec un petite mistresse. On n'aime pas l'aire l'amour à trois; et puis cette malbenreuse machine était là. Il a cu l'air de se formalier. Je lui ài dit: Tu n'enterras pas. Il est renu plusieurs fois me demander en bas par le nom de Gérard. Vnilà, M. le président, comment les faits es nont passés.

D. Vous entendez Boirean?

R. Je certifie que c'est fanz,

D. Vous ne reconnaissez pas que vous avez été plusieurs fois dans la maison a" 50 du boulevard du Temple. Votre dénégation peut vous faire plus de tort qu'un aveu; car vous pouvez avoir été plusieurs fois chez Fieschi sans que votre visite pût dure incrimient.

R. Si le fait était vrai , je l'avouerais comme j'ai avoud les visites de Fieschi dans mon atelier.

D. Fieschi, persistez vous dans vos déclarations?

Fiescar. - Je persiste dans tout ce que je viens de dire.

M. Mantin (du Nord). — Fieschi a dit tout-à-l'heure qu'au moment où Boireau avait frappé à la porte, Nina était dans son logement, et que la machine se trouvait là. Dans quel était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était-était

Fiesem. — Elle était en morceaux; je ne l'avais pas montée.

Le Présumer. - Boireau, l'intimité qui paraissait exister

entre Fieschi et vous à une époque déjà éloignée, ne l'a-t-elle pas mis dans le cas de vous révéler à une époque quelconque ses projets d'attentats et de réelamer votre assistance pour les mettre à exécution?

R. Jamais Fieschi ne m'a rien dit.

D. Yous même, n'avez-vous jamais fait à Fieschi des considences ou des propositions qui auraient pu le déterminer à s'ouvrir à vous plutôt ou'à tout autre?

R. Non . monsieur.

D. Ne vous souvenes pas d'avoir dit un soir, en sortant du café des Sept Billards, que si plusieurs personnes voulaient tiner au sort à qui tuernit le roi, et ai le sort vous désignait, vous ne reculeriez devant aucune des conséquences de l'engagement que vous auricz pris, tandis que l'esseit était un làche qui parlait toujours de renvoyer les choses et de prendre patience?

R. M. le président je n'ai pas tenu ce propos-là; je n'ai jamais parle de faits semblables.

D. N'avez-vous pas parlé à Fieschi d'un complot formé pour assassiner le roi sur la route de Neuilly, et de la peine que vous causait l'arrestation de plusieurs de vos amis compromis dans cette affaire?

R. Jannis. Je vais m'expliquer sur ce fait. Avant de me rendre à mon atelier, à buit heures du matia, ¡ ai l'babitude de m'arrêter au Palais-Royal pour lire les journaux. J'ai lu dans un journal, le Mesangen, e crois, que cinq individus araient été arrêtés pour avoir vontu assassiance le rois sur la route de Neuilly. J'ai pu en dire quelque chose dans l'atelier.

D. Ficschi, qu'avez-vous à dire sur ce fait?

Fusen. — Boireau me dit que parmi les individus arrêtés, il y en osatiu nequi avait été son ami; mais qu'il éait brouillé arce lui Il m'a rapporté que deux on trois de ceux qui avaient fait partie du complot de Neuilly il niva avaient demandés ïl avait des armes; qu'il avait dit : « Non, je n'en a i pas. » Il mà ajouté: « Nousavons rendez-rous ce soir à la place Louis XV;» il ne m'en a pas dit d'avataige.

D. Vous a-t-il nommé les personnes?

R. Oui, mais je n'y ai pas fait attention. J'ai remarqué seulement qu'il m'a dit qu'un scul dirigeait le complot, que c'était un vieux brocanteur d'environ cinquante ans, et que cet homme était très-adroit. Il m'a dit le nom; mais je ne m'en rappelle pas.

D. Vous entendez , Boireau?

R Cela est trèa-étonnant. Comment se fait-il que Fieschiae rappelle les choses les plus minutieuses, et qu'il ne se souvianne plus des noms que je lui aurais dit.

D. Pourriez-vous. Fieschi, vous rappeler un de ces nunts?
R. Quand on me dit des romans, je n'en retiens pas une

seule phrase. Des choses comme celle-là, ce n'était pas mon affairs; je n'y af pai fait attention. Je me suis rappelé seulement du vieux brocanteur.

du vieux brocanteur

D. Ny a-t-il pas eu une circonstance dans laquelle vous auriez dit à une personne qui vnus proposait de prendre part à un projet d'attentat contre la personne du roi, que vous ne pouviez douner aucune sulte à ce projet, parce que vous vous occupiez d'une autre affaire du même genre?

R. Jamais.

D. Cette affaire dont yous yous occupiez, et pour laquelle yous your réserviez, n'était-elle pas celle dont Pieschi s'occupait aussi, et au courant de laquelle il aurait eu soin de yous mettr?

R. M. le président, je trouve fort étonnant que vous me posiez une pareille question. Vous connaissiez mon caractère. Je suis connu comme très bavard; comment voulez-vous que l'on me confie un projet comme equi-ilà?

M. MARIN (du Nord). — Boirean, vous avez dit tout à l'heureque vous aviez parlé de l'arrestation de quelques jeunes gens qui auraient eu l'intention de tuer le roi aur le route de Reuilly?

R. J'ai dit que j'avais lu dans un journal, dana le Messager, que cinq individos avaient été arrêtés, pour avoir voulu attenter aux jours du roi sur la route de Neuilly.

D. Dans vos interrogatoires, on vous a demandé comment vous saviez ce fait; vous avez répondu : Par lea journanx que je lis, par le National et le Réfernateur. Persistez-vous dras cette réponse?

R. Oui, i'v persiste; et pourquoi pas?

D. D'abord le Réformateur n'a pas parle du tout de cette acrestation. Le National en a parle, jet voici dans quels

termes: « De nouvelles arrestations ont en lieu aujourd'hui « dans le quartier du Temple, et il parait que c'est encore « sur me prérention de complot que la police prétend mo » tiver ces nouvelles riqueurs. » Voilà tont ce que dit le National. Lo Menager dont vous parlez, et les autres journaux, oût répété seulement l'article ui National. Or, cet arricle ne parte en aucuen manière d'un atentat courte la vie du roi sur la route de Neuilly. Comment saviez-vous ce fair.

- R. J'ai pu l'entendre dire par quelques personnes, Je ne suis pas sans amis. J'ai vingt-cloq ans; je fiéquente la société. Je ne suis frompés sur la dissignation du journal. Cet daus le Messager que j'ai lu l'article. Je l'ai lu rue Traversière Saint-Honoré, dans un restaurant où je le lissis ordinairement.
- D. Il n'était pas question dans l'article de la route de Neuilly?
  - R. J'ai pu l'entendre dire quelques jours après.
- Me Duroxt. L'accusé na jamais dit qu'il avait rapporté le fait d'après le premier artiele qui a pau dans le National et les autres journaux. Quelques jours après, les journaux ont reodu compte du motif de l'arrestation, ont fait consitre que c'était pour un attenta contre le roi sur la route de Neuilly; et c'est anns doute d'après ces journaux que l'accusé en aura parlé.
- M. Martin (du Nord). Il est probable que vous trouverez ets articles dans les journaux; quant à moi, je ne les y ai pas trouvés.
- Le personner. N'est ce pas pour donner le change sur les confi lences que Fieselli vous aurait faites, et sur cortains propos tenus par vous avant l'évalement, que vous avez dit dans l'instruction que Fieselli vous avait averti que les carlistes se prépraient à faire un coup, et que les patriotes devaient se tenir prété?
- R. Monsieur le président, c'est moi qui a ajouté le mot pariotes. Fieschi m'a dit que les earlistes devasent faire un coup. Javais entendu que ce coup aurait lieu à la Porte Saint-Martin; que des hommes armés devaient tirer sur le roi.

D. Pourquoi avez vous ajouté de votre chef que les patriotes devaient se tenir prêts?

(L'accusé, qui ne paraît pas avoir enten lu la question, répond qu'il a dit la vérité.)

D. Fieselii, avez vous dit à Boirean que les carlistes se préparaient à faire un coup ?

R. Je puis affirmer que je ne lui ai pas dit cela.

D. Boireau, dans le cis où l'iereliï ne vous aurait pas mis ou courant de ses projets, n'aurier-vous pas recu les confidences d'une personne qui était en position de vous la révéler aussi bien que l'ieschi?

R. Non, jamais.

D. Jamais ?

"R. Jamais, jamais.

D. Cependant, Fieschi déclare qu'il vous a mené chez Pepin au moins une fois, et qu'il est très certain que vous y êtes retourné sans lui?

R. Quelquefois je suis sorti avec Fieschi; j'ai pris de la liqueur chez un épicier. Je ne connais pas tous les épiciers ; il y a beaucoup d'épiciers à Paris.

D. Mais vous devriez vous rappeler si vous avez été avec Fieschi chez un épicier du faubourg-Saint-Antoine ?

R. Non, je ne puis pas me le rappeler. Je ne connais pas Pepin.

D. Je yous ferai observer que l'un des domestiques de Pepin vous a reconnu pour être allé plusieurs foiechez son maître.

R. Il y a beaucoup de figures comme la mienne, et il va beaucoup de monde chez un épicier.

D. Ne serait ce pas Pepin qui vous aurait initié au complot, dont vous n'auriez cu ainsi qu'une connaissance tardire; mais auquel vous auriez pris une part aussitôt qu'il vous auraitété révélé?

R. M. le président, vous pouvez bien penser, et je mets les choses au pire, que Pepin ne n'ayant va qu'une fois ou deux en n'aurait pas à moi, jeune homme de vingt-cinq ans, confé nue chose qui pouvait lui faire couper la tête. Cela tombe de soi-même.

D. Par quel motif vous seriez-vous plaint à Ficschi, le 25,

juillet, de n'avoir point d'armes, et lui auriez-vous demandé un pistolet qu'il vous montrait ?

R. Je n'ai jamais dit à Fieschi de me donner une arme. On ne m'en a pas trouvé quaud j'aj été arrêté. Je n'aj jamais est d'armes.

D. Fieschi, qu'avez à dire?

Fiescai. J'ai donné à Boireau un petit pistolet à Piston ; ie n'en faisais pas grand cas. J'aurais autant aimé me battre à coups de poing qu'avec un tel pistolet.

Boingar. - Quand j'aurais eu un pistolet comme celui-là , la chose n'eût pas été bien criminelle, puisque avec cette arme

on ne peut pas faire beaucoup de mal.

D. Le lendemain du jour où Fieschi vous aurait donné ce pistolet, n'étes-vous pas allé avec lui chez le sieur Pierre , extrepreneur de serrureries, rue du Fauboug-Saint-Antoine, n. 65, et n'avez-vous pas commandé une barre de fer battu ?

R. J'ai à m'expliquer là-dessus. Le dimanche, 26 juillet, je suis sorti, je crois, entre sept heures et demie et huit heures du matin, nour aller rue Saint-Denis, chez mon camarade Thibet, ferblantier, afin d'arrêter avec lui une partie pour le soir. J'ai rencontré Fieschi sur le boulevard. Il me dit : Où allez-vous ?

- Je vais à mes affaires et à mes amis. Ficschi me dit : Tu n'es pas si pressé. Il m'a commené avec lui, je ne sais dans quel endroit où il a commandé une barre de fer. Je puis vous assurer par ce qu'il y a de plus sacré que je n'ai jamais su l'usage de cette barre de fer.

D. Cependant il résulterait de plusieurs dépositions, que vous auricz pris une part aussi active que Fieschi lui-même à la commande de cette barre de fer, et que par conséquent vous

connaissiez parfaitement quel devait en être l'usage.

R. Je suis très bavard de mon naturel. Le scrrurier n'y était pas ; sa femme no comprenait pas bien ce que l'ieschi disait; je kui dis : Il la veut carrée, et non pas ronde ; j'ai tiré une carte de mon portefeuille, et j'ai dit, en ployant la carte : il faut que ce soit comme cela.

D. Fieschi vous avait donc bieu expliqué comment il voulait cette barre?

R. Il n'y avait pas besoin qu'il me l'eût expliqué. Depuis une demi-houre il cherchait à faire comprendre que c'était une barre de fer carrée qu'il voulait. Alors j'ai tiré une carte de mos portefouille pour indiquer ce que voulait l'ieschi.

D. Fieschi, comment se fait-il, si vons a'aviez pas découvert votre projet à Boirean, qu'il ait pu donner ces explications?

Freeca. — Boireau est comme un chien à qui on a beau donner des coups, et qui revient toujours. Quand il a été li, il a parlé, parce qu'il ne peut pas se taire. Je ne ponvais pas l'interrompre.

M. MARTIN (du Nord). — Boireau, vous avouez être allé avec Fieschi chez le serrucier Pierre. Pourquoi, dans votre interrogatoire, avez-vnus nie le fait positivement?

R. Je ne l'ai janusis démenti; seulement j'ai dit dans mon interrogatoire que je ne me rappelais pas être allé chez le serrurier.

M. Marrix (du Nord). - Voici votre interrogatoire :

« M. le président vous dit 1 Vous avez été avez Fieschi cler le sieur Pierre, entrepeneur de serroureise, rue du Paubourg-Saint-Antoine, n. '55; vous y avez été pour commander avez lui à barre de far et la plaque de tôle qui ont servi à la confetion de la machine; vous avez montré dans cette occasion, au dire des personnes devant lesquelles vous avait fait cette commande, une connaissance tellement particte de la manière dont ces pièces devaient être confectionnées, qu'il est impossible que rous ne sussiez pas à quel usage elles étaient destin 'es. Enfin vous avez été parfaitement reconnu par une partie des personnes en présence desquelles vous vous êtes trouvé en cette cocasion. Qu'avez-rous à dire.'

Vous répondez: l'îlen, tout cele est faux. Je n'ai rien commandé, je puis le dire. Vous attacles une grande insdortance à ce que je connaissais l'isesthi; j'ai fait mes olforts pour le réconcilier avec la femme Petit, j'ai même écrit deux ou tois fois dette femme à ce sujet; voilà pourquoi il est venu quelquefois ches moi.

» M. le président ajoute : Dans un premier, interrogatoire que vous avez subi au sujet de la barre de fer et de la plaque de tôle, vous avez vous-même reconnu que vous étier allé dans la boutique du sieur Pierre, et vous avez donné des détails qui ne permettent pas de douter que vous n'avez au o.n.pagné Fierriè. a

Vous avez répondu : « Cela n'est pas, et la prenve en est que ie n'ai pas voulu signer mon interrogatoire, parce que je re me rappelais pas cette circonstance.

BOIREAU. - Etant innocent comme je le suis, et me voyant compromis, comme vous voulez me compromettre d'après l'acte d'accusation, il n'est pas étonnant que l'aie répondu ainsi guand r'ai été interrogé.

D. Vons ne répondez pas sur le motif qui vous a fait nier

avoir été avec Fieschi chez le serrurier Pierre?

R. J'ignorais d'abord l'usage qu'on voulait faire de la barre de fer; mais ayant su après l'usage qu'on en avait fait, la crainte d'être compromis m'a empêché d'avouer un fait qui, en luimême, paraissait fort innocent.

D. Ces premières dénégations établissent contre vous des

charges très-graves.

R Je suis parfaitement innocent. Je crois m'être expliqué elairement devant la cour.

D. Comment se fait-il, Fieschi, si Boireau ne connaissait pas votre projet, que vous l'ayez conduit avec vous chez le serrarier Pierre? ear vous dites que Boireau est un ivrogne et un bayard. Ne deviez-vous pas plutôt chercher à vous en débarrasser?

Figsem .- Boirean ne savait pas à quoi cette barre de fer était destinée.

D. Vous ne lui avez pas parlé de sa destination.

R. J'ai dit que c'était pour mettre à des fenétres. Je ne veux pas plus compromettre Boireau que lesautres; je ne veux dire one la vérité.

Boineau. - Je ne sais pourquoi M. le procureur-général insiste aussi long-temps sur ce fait.

M. Martin (du Nord.) - Je voulais savoir la vérité de votre bouche. Je vous ai demandé comment il se faisait qu'une circonstance, selon yous, aussi indifférente avait été niée par vous si obstincinent. Nous vous sollicitons de répondre.

R. J'ai tout expliqué, je n'ai plus rien à dire. J'attendrai les débats, qui feront voir clair comme le jour.

Mo Dupont. - Il y a un mot d'explication à donner à la cour sur les interrogatoires relatifs à la barre de fer-M. le procureurgénéral confond deux époques tout-à-fait distinctes. La première fois, quand on demande à Boireau s'ila été chez le serrurier, Il répond: « Oui » ; et même il njoute: « S'étais près de l'Étau. » Après cette déclaration, on a incriminé cette démar che; alors il a compris qu'elle pouvait le compromettre, eti a nié.

M. Mantin (du Nord.) - Le premier étatdela procedure cons-

tate une dénégation de la part de Boireau.

(Mª Dupont donne lecture de la partie de l'interrogatoire de l'accusé qui se rapporte à la barre de fer, et s'attache à justifier ce qu'il vient d'avancer)

M. Le raginest. — Le 27 juillet, à luit heures du matin, environ, n'êtes-vous pas sorti de votre atelier avec un foret, en disant que vous alliez percer des trous à l'hôtel d'Espagne rue de Richelieu?

R. Oui, M. le président.

D. Vous avez reconnu vons-même que ce motif de sortie allégué par vous était mensonger; Où êtes-vous allé avec votre forêt?

R. Je l'ai reconnu de suite. J'ai été rue du faubourg-Montmartre à un rendez-vous que j'avais donné à la fille Jeannette.

D. Fieschi a déclaré que vous lui aviez prêté ce foret pour percer plusieurs de ses canons de fusil qui n'avaient pas de lumière?

R. Sans attaquer la véracité de Pieschi, je dis qu'il se trompe. D. Remarquez que le fait est fort grave, et qu'il n'est guère

possible de ne pas savoir qui a prêté le foret.

R. Que voulez-vous que je vous dise? Je puis certifier qu'il

se trompe. D'abord Fieschi n'a pas été conséquent en faisant sa déposition. Il a dit qu'il était venn ehercher le foret rue Quincampoix le matin, et qu'il nue l'avait rapporté à une heure après midi. A cette heure, l'étais à mon atelier.

D. Fieschi, persistez-vous à dire que vous avez été chercher

le foret rue Quincampoix?

4 R. Oni, monsieur.

D. A quelle heure l'avez-vous rendu?

R. Entre une heure et une heure nn quart.

D. Est-ce dans la rue Quincampoix que vous l'avez rendu?

R. Oui, monsieur.

D. Au lieu de prêter votre foret à Fieschi, qui devait être mal habile à manier cet instrument, n'auriez-vous pas, vousmême, percé ou essayé de percer plusieurs canons? R. Non, monsieur le président, je puis vous le certifier.

D. Lorsque vous avez rapporté votre foret à l'atelier, après que Fieschi vous l'eut rendu, ou après vous en être servi vous-même. la pointe n'en était-elle pas émoussée?

R. Je ne puis rien répondre à cela parce que se n'as pas prêté de foret à Fieschi; naturellement lorsqu'ou s'est servi d'un pareil instrument pour percor une pièce, la pointe doit s'en trouver

émousée.

D. Jevous représente un foret saisi à cet ateller, et qui est le même quecelui que vons y avez rapporté le 2 juillet vers neuf heures et un quart du matin. Ce foret a déjà eté reconna par listed à Le reconaniser sons 2

R. Je tonnais le foret trouvé chez moi, mais non cet autre

Firscht. — J'ai reconnu et je reconnais encore ce foret pour le même dont je me suis servi.

LE PRESIDENT, À Fieschi, — Quel jour avez-vous demandé le foret à Boireau? Est-ce le jour même où il vous l'a prête ou la veille?

Fiescui. C'est la veille.

Le pointent. — Boireau, n'avez-yous pes su, que le 27 juillet, vers sept heures du soir. Pepis devait passer à chevat sur le boullevaid, d'evant les fenétres de Fieschi, afin que celui-ci pût ajuster sa machine?

Boianze. — Je puis vous juver sur tout ce qu'il y a da plus sacré que rien o'est plus faix. Il serait bien estraordinaire que Pepiu m'eût fait une confidence semblable, et que j'eusse accepté cette proposition sans être convenu du fait avec l'reschi.

Le reissone. — l'ai, oublié ile demander à Freschi ilans quel emiroit ii a fait à Boiteau la proposition de lui preter son forct?

Present. - Chez lui , rue Quineampoix.

Le enismere (à Boireau). — Pepin, que vous dites ue pas connaître, ne vous a-t-il pas envoyé, en son lieu et place, sur le boulevard, afin d'acquitter, antant qu'il dépendait de lui, une promeise que sa santé ou tout autre motif l'empêchait d'accomplir personnellement.

Boingau. - Tout cela est complétement faux.

D. Cependant l'instruction établit que vous en avez parlé à

Fieschi, que vous avez rencontré le même jour sur le boulevard.

R. C'est faux.

LE PRÉSIDENT, - Pieschi, persistez vous dans votre déclara-

Firson: - Oui, M. le président.

Boignau. - Your êtes un menteur.

LE PRÉSIDENT (à Boireau). - Rappelez bien votre mémoire. N'est-ee pas au café Périnet que vous auriez rendu compte à Fieschi de la mission dout Pepin vous avait chargé à son insu?

R. Je délie que qui que se soit puisse dire m'avoir vu avec Fieschi le 27 au soir, sur le boulevard?

D. Ce même soir, vers neuf heures et demie, n'étiez-vous point allé demander, Fieschi chez lui, et comme on yous dit qu'il venait de sortir avec son oncie, n'avez yous pas recommande à la fille du portier de prévenir Gérard, que son ami Vietor, le mécanicien, était venu le voir, ajoutaut que Gérard saurait bien qui c'était?

R. Non, Monsieur, Il y a 10,000 Victor dans Paris, et 200 peut-être qui sont mécaniciens; quaut à moi, je ne suis pas mécanicien , le suis ferblantier,

.D. Naviez-vous pas, dans la même journée, chargé l'un de vus amis de vous acheter la poudre que vous lui aviez demandée la veille, et de la porter tout de suite chez le portier de la maison rue Neuvo-des Petits Champt, n. 27, où est l'atelier de votre maître?

R. Non . Monsieur. J'ai vu Suireau, le 21 au matin. Je suis allé à l'atelier pour voir si Sannelet, l'homme de peioe qui n'avait pas travaillé la veille, y était. J'ai fait la rencontre du sieur Martinault, nous avons continué notre promenade; nous avons pris le boulevard à droite ; j'ai passé devant la portedu magasin. J'ai rencontré Jouslin à qui, j'ai souhaité le bonjour, Il m'a demande en passant; Vous ne travaillez done pas; far dit non. Je n'ai pas été rencontré par Suireau; je u'étals pas ami avec Suireau? il a une vengeance, une haine éternelle contre moi. à cause de son père qui a été renvoyé de chez M. Vernert. Suireau père est un voleur, e'est un intrigant qui a escroqué 18,000 francs a M. Vernert .... M. Vernert est assigne, il rous te dira

D. Attendez que Suireau paraisse

- R. Quand un témois emploie des moyens pour faire tomber la tête d'un individu, il est juste que cet individu qui est innoceot cherche à soo tour à se venger. J'ajouterai que Suireau s'est permis de décacheter les lettres de M. Vernert. Suireau file est choque contre moi, à cause de son gredin de père.
- D. Vous déclarez donc que vous n'avez pas donné mission d'acheter de la poudre, et par conséquent vous ne saviez pas que cette poudre avait été achetée et déposée dana l'endroit que vons aviez indiqué, ni à quel usage elle devait servir?
  - R. Non, M. le président. D. Etes-vous allé la chercher?
  - R. Non.
- D. Vous n'avez pas rencontré Fieschi le 28 juillet, sur le boulevart, près de la maison où il logezit, du même côté.
  - R. Non, monsieur.
- D. Etiez-vous seul à ce moment-là, ou en compagnie d'un autre individu?
- R. Fieschi prétend que j'étaia seul, mais il y a un témoin qui prouvera le contraire. Jouslin était avec moi ; il aerait fort étonnant que Fieschi m'eût rencontré tout juste avant ou après ma promenade avec Jouslin.
  - D. N'avicz-vous pas dit à Fieschi que cette personoe était un chef de section de la société des Droits de l'homme?
    - R. Non, M. le président, je n'ai pas vu Fieschi.
- D. Cependant Martinault était chef de section, et il résulte de vos propres areux que vous avez passé une partie de la journée avec lui : n'était-ce pas lui qui était avec vous au moment on vous avez purlé à Pieschi?
  - R. Non, monsieur.
- D. Vous souvenez-vous de tout ce que vous avez dit à ce dernier?
  - R. Puisque je vous dis que je ne l'ai pas reocontré.
- D. Ainsi vous souteoez ne pas lui avoir dit: « Nous aerons tous là ct nous attendrons l'affaire. » Qu'entendiez-vous par ces paroles?
  - R. Puisque je ne connaissais pas l'affaire, je n'ai pas pu lui en narier.
- Le freshent. Fieschi, vous venez d'entendre les dénégations de Boireau. L'avez-vous rencontré sur le houlevart.

Fusca, — Oui, il d'ait en compagné d'une autre personne qui, me myant venir, v'en telirée à l'écrit. à bireau est resté seul; j'ai causé avec lui à l'angle d'une rue, j'ai parlé très peu detemps avec lui; il a continué de filer son chemin. Il me dit : Les amis sont tout prêts, moi je dis, je vais renter. Je n'étai past troy content comme cela; je voulais parler des hommes de parti quié daient prêts. Je lui d'is i Faites comme vous voudres, parce que je avais que je fisiais une mauvaise affaire. Pardon j Jouldiais de vous d'ire que Boriceau en me parlant de Pepin me dit: Savez-vous qu'il n'est pas très généreus i le dis : Ça n'est poss étonant, il in m'a pas offert soulement une pièce de ceat sous et un petit verre d'eau-de-vie, et dans des circonstances vascilles on ni a rien à soi.

LE PRÉSIDENT. - De qui parlait il en disant : Nous sommes ous là?

Fisscai - Des hommes de parti qui devaient prendre les armes?

D. Quel parti?

R. Le parti contre le gouvernement.

D. Etait-ce le parti légitimiste ou républicain.

R. Boireau n'est pas légitimiste.

Boiarav. — Je suis aussi bien légitimiste que partisan de la monarchie actuelle; je suis ouvrier, ce qu'il m'importe avant tout, c'est d'avoir de l'nuvrage.

R. Aninsi mus ue vous rappelee pas vous être plaint à Fieschi du Pulle, quand il rous avait envoyé à sa place sur le bouleavat, et dans un moment où, se-lon vous, l'on ne detrait ries avoir à soi, ne vous avait nifiert ni un verre d'eau-de-vie ni une pièce de cent sous, et à avez-vous pas accepté vingt sous que Fieschi vous donna.

R. Comment aurais-je accepté vingt sous, moi qui gagne 4 et 5 fr. par jonr, et ne manque jamais d'argent.

D. Des le dimanche 26, n'avez-vous pas fait couper vos moustaches et vos favoris?

R. Oui, c'est bien vrai.

D. Pour quel motif vous étiez-vous fait ainsi raser?

R. Mes amis disaient que j'avais l'air d'un singe. (On rit.) Que je serais beaucoup mieux sans favoris et sans moustaches.

D. Ne serait-ce pas aussi, comme vous l'avez dit, parce que vous craigniez d'être arrêté, s'il arrivait quelque chose?

- R. Mes moustaches n'étaient pas longues, mes favoris étaient fort courts, et l'on m'a très-bien reconnu après qu'ils ont été coupés.
- D. A quel endroit du boulevard étiez-vous, quand vous avez yn passer le roi et son état-major?
- R. J'aï suivi le boulevard du Temple, jusqu'au mement où la foule m'a empêché de passer. Les voitnres m'ont aussi empêché d'alter plus loin, je suis entré dans la rue Meslai.
- D. Vous avez dit, dans un de vos précédens interrogatoires, que vous aviez vu passer le cortége au bout de la rue de la Paix.
  - R. Si je ne me trompe, je n'ai pas dit cela du tout; si je l'ai dit, je me suis trompe.
- D. Vous aviez dit aussi que vous aviez fait couper vos favoris et vos moustaches de peur d'être arrêté, sachant que les varlistes voutaient faire un coup.
  - R. J'avais entendu dire cela, c'était le bruit public.
- D. Vous avez rencontré sur le boulevard du Temple, un quart-d'heure environ avant le passage du roi, un ouvrier ferblantier nommé Jouslin?
  - R. Oui , Monsieur le président.
- D. Voits souvencz-vous de la conversation que vous avez eure ensemble?
- R. Je lui ai demandé comment il se portait, mais je ne lui ni pas dit du tout les paroles qu'il ma prêtées. Janais je n'ai tenu de propos contre le roi, et cependant il m'a prêté des propos, je ne dirai pas outrageans, mais des propos sales, e'est le mot propre; je no suis lucquable.
- D. Ne lui avez-vous pas dit, à Jouslin, dans les termes les plus grossiers, que vous vous moquiez de voir passer le 101, et qu'un homme de 101 âge devrait apprendre à connaître ses droits, et ne pas êlte juste-milleu comme cela?
- R. Je n'ai pas dit cela du tout, je vous parlerai franchement; il y a beaucoup d'ouvriers qui me portent envie et qui voudraient avoir ma plare.
  - D. On éticz-vous au moment de l'explosion?
  - R. Je m'en allais chez moi.
- D. N'etiez-vous pas plutot sur le lieu même du crime, parmi les nombreux sectionnaires réunis en cet enthoit, et comme eux n'attendies-vous pas l'affaire?

R. Je puis vous certifier que nou. Je ne connaissais pas d'individus qui lussent de la société des Droits de l'homme; ils me traitaient d'aristocrate (on rit); et nécessais ement ils ne se segiment point fié à moi.

Le rafaneur. — Aceuté Boireau, vous étes 'eune, ardent et emporté. Si la fouge de l'âge, si de partièles conscils vous ont sesuls égané, yous pouvez encore par des aveus sincères et complets, impirer quelque intérêt à vos juges, et mériter leur fadigeuce par la franchies de vos aveux. Convenez-vous enfin que vous aveu en avec l'évent dus relations britines?

L'accusation your reproche d'avoir su qu'il lograit houlevart du Temple, nº 50, et d'être alle plusieurs foi, l'y demander sous le nom qu'il avait pris en y entrant, at de l'avoir recu plusieurs fois à coucher chez vous dans le mois de juillet; elle yous reproche d'avoir agréé la proposition de commettre un attentat contre la personne du roi , proposition qui vous aurait été faite par Fieschi ou par Pepin; elle vous reproche d'avoir joué un rôle actif et multiple dans les derniers jours qui out précédé l'attentat, dans ses jours où les incideus se pressent et où chacune des heures qui s'éconfaient semble avoir eu son emploi et sa destination spéciale dans l'intérêt du complet; elle prétend que le 25 juillet, vous vous êtes plaint à Fieschi de n'avoir pas d'arme, et que vous avez reçu de lui un pistolet; que le 26 vous l'avez accompagné chez un serrurier, et commandé avec lui la barre de fer destinée à assujétir les culasses des carions de fusil, et à recevoir la poudre qui devait mettre le feu à la machine; que la 27, vous lui avez mêté un foret. pour percer les lumières de trois de ses cauons, sachant qu'il devait servir à cet usage, que le même jour vous vous êtes promené à cheval sur le boulevart du Temple, devant les fenêtres du nº 50, au lieu et place de Pepin qui était malade, dans l'intention de servir de point de mire à Fréschi pour l'ajuster ment de sa machine, que le 28, your avez demandé à l'un de ... vos amis la poudre que dejà vous l'avicz chargé de yous acheter la veille, en le prant de l'envoyer tout de suite chez le portier de la maison rue Neuve-des-Petits Champs, nº. 275 que, dans la même matinée, yous avez dit à Ficschi, eu l'abordant sur le boulevart, tout près de sa maison; pous serons. tous là et nous attendrons l'alfaire; elle prétend cufin que : yous yous êtes trouve en armes , sur le lieu même du crime,

au moment de l'explosion, Avouez-vous tout une partie de ces faits, ou les déniez-vous?

Accuse Boireau, les faits qui vous sont imputés sont graves, l'accusation les a puisés dans les déclarations nombreuses et concordantes. Mais de tous ces témoignages, le plus accablant pour vous.

Boineau, - C'est celui de Suireau, je le sais.

D. Voales-rous bjen écouter ce que je rais vous dire? Je parle du témôgrage en effet le plus acoblant pour rous s'est celui qui ôte d'avance tout crédit à vos dénégations, e'est votre propretémosgrage, ce sont les révélations faites par vous, la veille de l'érdement, à l'un de vos camarades d'actier, révelations qui n'ont pu veoir que d'un bomme parfaitement instruit de cr qui devait se passer le lendemain, et qui ont trabi le secret de votre complicité active daos l'attentat; qu'avez-rous à dire à cet égard?

R. Je puis vous certifier par tout ce que j'ai de plus cher en homme d'bonocur, que je n'ai jamais parlé de rien à Suireau. C'est lui qui m'a dit que les carlistes devaient faire un coup, c'est Suireau lui-même qui a provoqué la conversation.

D. Vous lui avez annoncé que le coup devait se faire entre le boulevart du Temple et la Porte-Saint-Martin?

R. Il y a loin cependant de l'un à l'autre.

D. N'avez-rous pas dit, le 27 juillet, à la personne dont le rous parle, que le leodemain il y aurait du bruit à la revue, qu'une machine infernale serait placés sur le passage du roi, entre l'Ambigu et la place de la Bastille; que l'homme qui avait travaillé actet machine y avait mis beaucoup de tomps, que c'était un forçat libéré ou évadé, et qu'il était très ingénieux?

R, Fieschi n'était ni un forçat, ui uo galérien; mais un condam né politique.

D. Yous avez pu dire un condamné, et Suireau entendre un 6 rçat, vons avez dit que l'événement devait avoir lieu du côté d s l'Ambigu-Comique. Or, ce n'est pas à la vérité du côté d e l'Ambigu-Comique actuel, mais du côté de l'emplacement de l'ancien

R. Je n'ai jamais été à l'ancien Ambigu Comique; je ne connais que celui qui existe près de la Porte-Saint-Martin. D'un autre côté, je n'aurais pas parlé de souterrain, puisque



la machine infernale avait été disposée à une fenêtre ; il n'était pas besoin non plus d'une promenade à cheval pour pointer la machine.

D. N'avez-vous pas dit encore le 27 juillet n'ee même témoin que le matin vous n'étiez pas sorti de l'atelier avec votre foret, pour percer des trous à l'hôtel d'Espagne, mais pont travailler à votre affaire : et sur l'observation qui vous fut faite que vous n'étiez pas resté long-temps ilchors, n'avez-vous pas répondu que vons aviez pris un cabriolet?

R. Tout cela est faux.

D. N'avez-vous pas ajouté que, si vous vouliez révéler au préfet de police tout ce que vous saviez, vous auriez tout ce que vous vondriez, et que vous p'amiez pas besoin de travailler ce inur-là, puisque vous auriez peut-être 100,000 fr. lelendemain?

R. Cos faits-là sout tout aussi faux que les premiers.

D. N'avez-vous pas montré au même témoin un ou deux pistolets dont le canon était en cuivre, et ne l'avez-vous pas prie de vous acheter un quarteron de poudre, en lui donnant vingt anus pour la payer? 🦈

R. C'est entièrement faux.

D. N'avez-vous pas dit enfiu au même témoin qu'une répétition devait être faite dans la soirée du 24, que vous deviez yous promener à cheval sur le boulevard, à la distance présumée où le roi devait passer, d'abord au pas, ensuite au trot. enfin au galop; que le maître du cheval que vous deviez moter ou celui qui devait la procurer était un épicier, et que vous sauriez bien nu trouver la elef de l'écurie, pour prendre le cheval, dans le cas où la personne à laquelle il appartenait ne serait pas présente?

R. Il serait facile de prouver que je ne sais pas monter à cheval ; il faut être écuyer pour mettre à volonté un cheval au pas, au trot ou au galop. Je suis ouvrier ferblantier, et non en to and on the company on

D. Ainsi, vous persistez jusqu'à la fin dans toutes vos dénés gations?

R. Oui, monsieur.

Le paésidant. - Fieschi, persistez vous à dire que Boircau vous a parlé de ces faits ? ...

Fiescur. - Je suis alle le sy au soir prendre une tasse de

enfé avec Achille, le garçon du café Vernier. Boireau est eeun derrière moi, annoquent qu'il avait quelque choie à me dire. Il en es uis mis avec lui à l'exert, il m'a dit : M'as-tu ru passer tout à l'heure à cheval? — Commont, à cheval? — Oui, e detait covereu avec Pepin qui n'a pas pu venir lui-mieme; ji ma prété son cheval, j'ai passé sur le boulerart et tu ne m'as pas reconnu. J'avoue que je fius consterné en voyant que Pepin mettait le premier venu dans la confidence : si je n'avais pas cité aussi engagé, j'aurais premoné à tout.

LE Paésuzer. — Boireau, songez combien yous arez tartifé vous-même la déclaration de Suiveau, puisque sous lui avea dit de ne pas aller du côté de la Porte Saint-Marsin, pasce qu'il pouvait y avoir des émeutes.

Boissau. - Lui-même m'avait parlé d'un projet des carlistes.

M° Duroux. — J'ai une observation à faire. Fieschi, dans son interrogatoire du ιτ septembre, a fait la déclaration anivante : on lui a demandé :

« D. Persistez-vous à soutenir que Boireau n'a pas coons votre machine, el ne vous a secondé en sieu dans sa confection? »

Fieschi a répondu: « Non, monsieur, je ne que serais pes confié à lui; je lui ai senlement dit la reille qu'il y murait quelque chose le lendemain, afin de le tenir éveillé.»

Ainsi c'est Fioschi lai-nuème qui surait parlé d'une simple émeute; Bouveau sait trop bien que les émoutes ant toujoure lieu da côté de la Porte-Spicia Martin. Au mois de moi s'enlieu da cout commençais l'instruction dus procès d'avrit; c'est là quont eu tieu des émeutes. Quant aux déclarations de Suireau père et sits, les déclats prouverpat, de la manière la plus évidente, qu'esles ne peasent souteoir l'examen.

LE PRESIDENT. — Boireau, j'oublisis de vous demander si vous n'avice pas caché chez vous des évadés d'arril ?

Boineau. - Non, monsieur, ce n'est pas à moi qu'ou se serait confié.

Fasscar. — C'est hai-même qui me l'a dit Quant à l'interragatoire que vient de lire monsieur matre Dupont, c'est un des . premiers dans lesquels je ne voulais pas encore nocuer Boireap, je ne disais pas alors tout la vérité.

M. Martis (du Nord). Accusé Boirean, il est bon de vous rappeler les premiers interrogatoires que vous avez subis devant M. Gaschon et vous y avez donné sur l'emp'oi de votre temps, pendant la matioce du 28, tous autres détails que ceux que vous venez de préespter.

Boinzau. - Lors de ces premiers interrogatoires j'avais bu. je n'avais pas la tête à nioi.

M. Martin (du Nord). - Voici l'interrogatoire que vous avez subi le jour même de votre arrestation, le 28 juillet,

» D A quelle heure êtes vous sorti de chez yous aujourd'boi?

R. A sept hences du matin.

D. Pour quel motif êtes vous sorti ?

R. Pour aller me promeuer.

D. Où êtes-vous allé?

R. A mon atelier, rue Neuve des Petits-Champs, 27 et 31.

D. Y êtes-vous resté long-temps?

R. J'en suis sorti de suite et suis alle boire le vin blanc,

D. Où êtes vous allé boire le vin blane?

R. Chez le marchand de vin qui est au-dessous de l'appartement que j'occupe.

D. On êtes-vous allé ensuite? B. Je suis alié, me coucher pendant trois heures, et je ses-

sortis sur les trois heures vingt minutes. -D. Ensuite où ôtes vous allé? R. Je suis allé voir gueser le revue, pauce que celaétait très

e-sentiel. D. Où êtes-vous alle voir passer la revue?

R Sur le boulevart des Italieus, en face le passage des Paooramas, où je vais habituellement. Bomeau. - M. Gaschon et le greffier de la Conciergarie peuvent attester que j'avai. bu, et que je n'étais pas en état de

faire une déclaration. M. Mastin (du Nord). - Vous avez mé avoir passé avec.

Martinault une partie de la journée du 28 juillet. Boineau. - Martinault avait été ariêté à l'occasion des émeutes de la porte Saint-Mactiu, voilà nourquoi je n'ai pas voulu parler de lai dans le premier moment; le croyais que c'était à cause de ma rencoutre avec Martinault que ilétais arrête.

M. Martin (du Nord). — Vous avez également méconnu Fieschi.

Boiarau. — Il m'a été présenté sous le nom de Gérard et la tête envelopée de linges, il m'était impossible de le reconnaite. Lorsque j'ai vu Fieschi en deroière fois, c'était au café Français, bonievart Poisonnière, j'y passe habituellement ma soirée les dimanches d'hiver en faisant la poule.

M. Martix (du Nord). — Yous dites aujourd'hui que Fieschi vous avait parlé, d'une entreprise des carlistes; dans vos interrogatoires vous avez parlé des patriotes.

Boineau. - Fieschi m'avait dit carlistes, moi j'ai dit potriotes.

M. Marin (du Nord). — Yous avez dit que vous n'étiez sorti qu'à trois heures, et vous convencz aujourd'hui que c'était à midi.

Boineau, — On peut bien se tromper sur l'heure. Si on me demandait qu'elle heure il est en ce moment, je ne pourrais répondre sans regarder l'horloge, s'il est trois heures ou quatre heures.

M. Martin (du Nord). - Vous aviez nié aussi être allé à l'hôtel d'Espagne.

Bonana. — J'ai déjà dit que je n'avais pas la tête à moi lors de mes premiers interrogatoires; mais à présent je ne me trouble pas, je ne me coupe pas : ou est hien fort quand on est sur de son innocence.

M. Martin (du Nord). — La cour désire votre innocence, le désire moi-même pouvoir la proclamer.

BOIREAU. — Je trouve étonnant que vous persisties toujours dans la même chose; voilà dis fois que vous me faites la même question, et j'ai tousquers fait la même réponse. Bies air que si j'étais coupable vous me prendriez en défaut, parce que les coupables se troublent et se trahissent eurmêmes.

LE PRESIDENT. — Huissier, faites entrer la demoiselle Camelu, que Pepin a désignée comme la personne à qui il aurait fait a confidence dont il a été question dans l'interrogatoire d'hier.

La demoiselle Camelu est introduite.

Appelée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, la demoiselle Camelu ne prête pas serment. Cette demoiselle déclare s'appeller Marianne-Jeanne-Auguste Camelu, être âgée de vingt-ciuq ans et un mois, et être rentière.

LE PRESIDENT. -- Mademoiselle, counsissez-vous l'accusé Pepin ?

Manamoneria Cameru. — Je suis née dans son quartier, je le coonais comme voisin. Je ne suis ni sa parente ni son alliée.

Le president. -- Avez-vous été dans le cas de recevoi, des confidence de Pepin?

R. Oh! monsieur, à une femme, cela est rare. Du rester je n'en ai pas reçu.

D. Connaissez-vous Fieschi?

R. Non, monsieur.

D. En avez-vous entendu parler à Pepin?

R. Jamais, monsieur.

LE Parsidant. — Fieschi, levez vous.

Mademoiselle Camelu déclare ne pas connaître Pieschi.

Fiescui. - Je la connais, moi.

La Pazziozny. — Je vais préciser les questions. Pepin ne vous a-t-il fait aucune cousidence relative à Fieschi.

MADEMOISELLE CAMELU. - Jamais de la vie, moosieur. Le razsident. - Pepin, qu'avez-vous à dire?

Paris.—Il est possible que cette demoiselle ne se le rappelle pas. Je crois me souvenir avoir dit au témoin, deus mois avant l'étatentat, qu'un homme d'un caractère violent venait de sortir de chez moi, qui avait parlé de sa haine contre le gouvernement, et que je lai avais tourné le dos. Voils eq que ie crois avoir dit à mademoiselle.

LE PRESIDENT. - Vous rappelez-vous, mademoiselle, que Pepin vous ait dit quelque chose de semblable?

Mademoiszale Camelu. — Je ne me rappelle pas.

Le Passinarr. - Fieschi, vous aviez dit que vous coonaissiez le témoin. A quelle occasion l'avez-vous vu?

Fieschi. - Je l'ai vu chez Pepin.

La raésident. - Souvent? Fiescei, - Quatre ou einq fois.

LE PRESIDERT. - Dans quelles circonstances?

Finscar. — Parce qu'elle venait chercher le journal le Réformateur.

MADEMOISELLE CAMELU. - Il ment.

Fiescer. - Je l'ai vu à l'époque cu la cour jugeait ou allait juger les accusés d'avril. Même , un jour, elle avait promis à Pepin de lui procurer un billet soit pour im, soit pour un autre, pour entrer à l'audience de la cour. Je n'ai pas entendu mademoiselle tenir des propos contre le gouvernement. Elle causait politique avec Pepin, elle appuyait du côté du parti républicain. J'ai vu mademoiselle quatre ou cinq fois, c'est la vérité. Je vous ai fait remettre un mot de billet, mousieur le président; je vous disais : Si c'est une demoiselle, qu'on m'excuse de l'expression, elle a fa bonche un peu grande; elle est un peu blonde. Je n'avais pas vu la demoiselle quand j'ai écrit le billet. En tout, je dirais la vérité. Il n'est pas étonnant que je me trompe sur quelques détails : il faut que trois hommes me passent entre les mains, dans une affaire aussi grave ; tout autre aurait perdu la tête. Voilà ce que j'ai à dire quant à mademoiselle.

La raismest. — Fieschi, en effet, m'a fait temr le billet suivant :

## « Monsieur le président,

» Si c'est une demoiselle, elle a une grande houche; elle est petite et très exaltée républicaine. (La demoiselle Camelu sourit.) Je l'ai vue venir souvent chez Pepin.

» Fixscar. «

Le présinent. — Pepin a t-il quelque chose à demander au témoin ?

Peris. — Le témoin ne se rappelle pas es que je lui ai dit. Lè passingur. — Mile Camelu, veniez vous chercher quel-

quefois un journal.

Mile Cavelle, — C'est possible..... Je ne sais pas quel journal.

La séance est suspendue pendant un quart d'heure; elle est reprise à trois heures et demie.

Le raésident. - Je vais passer à l'interrogatoire de Bescher.

D. Avez vous fait partie de la société des Droits de l'Impame?

R. Oui , M. le président.

D. N'a-t on pas saisi chez vous, le 5 septembre dernier, une chanson manuscrite commençant par ces mots: Nous sommes las des empereurs et des rois, et dont chaque couplet se termine par ces deux vers :

## C'est trop souffrir , renversons les tyrans. Vive à ismais, vive la république!

R. Oui . Monsieur.

.. D. De qui tenies-vous cette chamson?

R. On me l'avait donnée.

D. Connaissiez-vous Morey avant votre dernière errestion?

R. Ooi . Moneieur.

D. Depuis combien de temps le connaissiez vous?

R. Depair le commencement de 1834 ou la fin de 1835. D. N étiez vous pas très lié avec Morey, et n'alliez vous pas très souvent chez lai?

R. Pas très souvent, une fois par mois.

D. N'avez-vous pas connu très particulièrement l'un des nuvriers de Morey? . .

R. Oui, le faisais partie de la même société que lui.

D. De quel regiété faisier vous partie?

R. De la société de l'Education du peuple.

D. Le sieur Vayron, chef de la section des Guenx dans la société des Droits de l'homme, n'était-il nes, en même temps. vice-président de la exciété Libre pour l'instruction du pemple? R. Oui, Monsieur.

D. Ne vous êtes vous jamais rencontre e vec lui ches Morey ? R. Jamais.

D. Connaissiez-vous Fieschi avant sa dernière arrestation? R. Je l'avais vu plusieurs fois chez Morey.

D. Aviez vons ensemble quelques conversations, soit sur la politique, soit sur tout autre sujet?

B. Non . Morsicur.

D. Vous dites que vous ne connaissiez pas Fieschi, et cependant Fieschi a déclacé qu'il yous connaissait?

. R. Il me connaissait par les rapports de M. Morey.

D. Le 5 janvier 1835, n'avez-vous pas demandé à la préfecture de police un livret d'ouvrier et un passeport ?

R. Oui , Monsleur.

D. Pour quel motif vous étiez-vous procuré un passeport? R. Je m'étais procuré ce passeport pour le donner à Morey qui me l'avait demandé.

D. Ainsi ce n'était pas pour vous en servir vous-même ? .

R. J'ai menti dans mon premier interrogatoire; c'était pour rendre service à une personne poursuivie pour politique.

D. Avez-yous reconnn ce que vous aviez dit relativement au meur Boltier, n'est-ce pas vrai?

R. J'avais bien l'intention de partir, parce que je ne travaillais pas toujonrs; mais dans le moment où j'ai pris mon passeport, je n'en avais pas besoin. Je l'ai pris sur l'invitation de Morey, qui m'avait dit si je pouvais me procurer des papiers pour un personnage poursuivi. Comme je devais de la reconnaissance à Morey, qui m'avait soigne de plusieurs maladies. ie lui ai donné ces papiers,

D. Vous lui avez remis à la fois votre livret et votre passe-

R. Pour obtenir un passeport, j'ai eu beancoup de difficultés. J'ai été obligé de prendre un livret pour avoir un passe-

D. Vous êtes-vous informé de l'usage que Morey en avait fait ?

R. Je savais qu'il l'avait remis à Fieschi, et que celui-ei travaillait avec mon livret. J'en demandais quelquefois des nouvelles à Morey, qui me répondait qu'il travaillait.

D. Votre passeport yous a-t-il été rapporté?

R. Oui , par M. Morey.

D. Qu'est devenu le passeport ? R. Je l'ai hrûlé; j'ai craint qu'il ne me compromette.

D. Avez-vous vu Morey la veille de l'attentat?

R. Oui , monsieur.

D. On l'avez-vous vu?

R. Je l'ai vu en me rendant chez l'abbé Châtel au service des héros de Juillet.

D. A quelle heure a eu lieu cette réunion?

R. Nous étions convoqués pour nenf heures. Je m'y suis rendu à dix. Le service a été remis à deux heures ; j'ai attendu et j'ai vu venir Morey. Je ne sais pas trop l'heure qu'il était au juste. Je lui ai annoncé que le service a été remis à deux heures. Il s'en est allé.

D. Ainsi, il n'a pas attendu le service?

R. Il a dit qu'il reviendrait.

D. L'avez-vous son revenir?

R. Je ne l'ai pas vu. Il y avait trop de monde pour distinguer quelqu'un.

R. Savez-vous si Pepin assistait à eette reunion?

R. Je ne sais pas.

D. Navez-vous pas revn Morey après l'attentat? B. Oni

D. Quel jour et dans quel endroit l'avez-vous vu?

R. Le 31, je crois.

D. Est-il venu ehez yous nuiquement pour yous porter votre passeport?

R. Il me dit aussi : « Je viens vous avertir que c'est le Corse qui a fait la chose, » Je connaissais Fieschi sous le nom de Corse. Il me dit qu'il ne viendrait plus à la maison, erainte de me compromettre; il m'engagea à ne plus aller chez lui?

D. Tâchez de préciser le jour et l'heure de la remise du passeport?

R. Morev me dit qu'il sortait de la Préfecture pour venir chez moi : je crois que c'est le 51.

D. Morey n'a point été appelé à la police le 28 juillet. Ne vous aurait-il pas plutôt dit que la police était venue chez lui, et qu'il avait été appelé en témoignage devant la justice? Le 50 juillet, en effet, et non le 28, un commissaire de police s'est transporté chez Morcy, et le même jour il a été entendu par un juge d'instruction. Cette circonstance ne peut-eile pas servir à préciser la date de la visite que Morey vous aurait faite. et à assigner à cette visite son véritable earactère? Ne seraitee pas en conséquence le 30 juillet que Morcy serait allé vous voir, et qu'il aurait rendu votre passeport, qui lui devenait inutile , puisque Fieschi était arrêté?

R. Il me dit qu'il sortait de la préfecture, qu'il avait été arrêté , mais qu'il avait été remis en liberté. Il est possible que ce fût la veille dont il parleit.

D. Votre livret your est-il revenu avec votre passeport?

R. Non, monsieur.

D. Savez-vous s'il est resté chez Morey?

. R. Je ne le sais pas. D.chez Lesage?

R. Je ne le sais pas davantage.

D. On a saisi chez vous un livret au nom de votre fière. Pourquoi l'avez-yous gardé?

32

R. Mon frère est mort, j'ai gardé ses papiers.

D. Morey, vous venez d'entendre que Beseher a déclaré qu'il avait reuris son livret et son passeport à votre demande, parce que vous en aviez besoin pour un individu qui était obligé de se cacher. Cet individn était Fieschi?

Money. — Il est vrai que c'est moi qui ai demandé le livret et le passeport. J'ai prié Bescher de me procurer un livret et un passeport pour Fieschi. Bescher est entièrement innocent de tout cola, Fieschi n'a jamais eu le passeport.

LE PRÉSIDENT. - Bescher dit que vous, Morey, lui avez ramorté le passeport après l'attentat.

Me Duront. - Morey l'avait dejà dit lui même.

Monry. — J'ai brûlé le livret de Bescher, que madaune Lesage m'avait remis, pour ne pas le compromettre.

LEFRESIDENT. — Quand vous êtes alle chez madame Lesage, c'était pour retirer le livret de Fieschi?

Money. — Je suis allé chez madame 'Lesage, je la prévius que l'ouvrier qu'elle avait eniployé sous le nom de Bescher avait été arrêté, et je me fis remettre son livret, afin qu'un pauvre homme innocent ne fit pas compromis.

M. Martin (du Nord.) — Greffier, présentez à Fieschi le fléau qu'ou a saisi sur lui. Fieschi, qui vous a procuré ce fléau? qui l'a fait?

Pisson. — C'est moi, l'ai fondu ces balles dans une noix. Voyez la forme du plomb, vous reconnaîtrez qu'il a été coulé dans une noix.

M. Martis (dn Nord.) - Et les lanières en enir?

Fizsca: — Je les ai tressées moi-même chez Morey.

M. Martin (du Nord.) — Morey savait-il l'usage que vous

vous proposiez de faire de cet instrument?

Frusca: — Je ne me rappelle pas le lui avoir dit alors. Il l'a su plus tard.

M. Marrin (da Nord). - Et le bois?

Fieschi. — C'est la femme Petit qui l'a fait faire par un tourneur.

M. Martin (du Nord.) — C'est là tout ce que je voulais savoir

Le président. — La cour va passer à l'audition des témoins.



## DÉPOSITIONS DES TÉMOIRS.

Doneille (Jean-Francois), brigadier de sergens de ville, témoin, dépose en ces termes : Fétais de service pour escorter le roi, depuis le carrefour du Temple jusqu'à la rue Neuve-de-Ménilmontant, Pétais accompagné de Laimbourg, sergent de ville, et de Lefevre, aussi sergent de ville. Avant escorté le roi jusqu'à en face de la maison où nous sommes, mais de l'autre coté du boulevard, je vis un des fils du roi, que je crois être M. le duc d'Orléans, il était à la gauche de son père, poussé par un mouvement de son cheval sur la personne de son père; ce mouvement fit sortir le chapeau du roi de dessus sa tête, et le roi n'eut que le temos de l'arrêter en y portant la main. A ce moment meine, le cheval du roi fit volte-face de telle sorte que le roi présenta le dos à la garde nationale qui stationait du côte du Jardin-Turc. A peine le cheval du roi avait-il fait ce mouvement que j'entendis une détonation pas très-forte, mais au milieu de laquelle on distinguait plusieurs coups. Ces couns sont partis d'une petite croisée au dessous du toit de la maison. A cette croisée était adaptée un jalousie au travers de laquelle j'ai vu de la fumée s'échapper en grande abondance. A l'instant, i'ai vu deux officiers sopérieurs renvervés par terre, et un maréchal dont la figure était converte de sang; il s'essuyait sur son cheval.

Je me suis alors précipité du côté de la maison d'où les coupétaient partis. La porte étant ouverte, je me suis dirigé par l'allée, et je suis mouté jusqu'au troisième étage, où je trouvai su garde național, aidé d'au sergent de la garde municipale, qui s'éfloryaient d'ouvrie la porte. Après lui avoir conseillé de retirer sa hejonette, nous avons enfoncé la porte à coups de crosse da fusil.

Une fois entrés, nous avons trouvé un petit appartement, composé de plusieurs compartimeirs disposés de telle façon, que la chambre de laquelle ou a tiré est précédés de deux piéces qui conduisent elles-mémes à une arrière-cuisine par laquelle a été opérée l'évasion des autenrs de l'attentar. Nous avons trouvé une fumée-considérable qui obscurcissait les objets; une fois dissipée, pous avons vu deux canons de fusil dans jets; une fois dissipée, pous avons vu deux canons de fusil dans les qui productions de fusil dans les parties de la constant de la consona de fusil dans de la constant de la constant de la consona de fusil dans de la constant de la constant de la consona de fusil dans de la constant de la constant de la consona de fusil dans de la constant de la constant de la consona de fusil dans de la constant de la constant de la consona de fusil dans de la constant de la le premier compartiment, et deux autres dans l'entrée du second compariment. Ces canons étaient encore chauds.

Enfin nous avons pénétré près de la machine. Là, nous avons trouvé une certaine quantité de canons par terre, et environ une dizaine d'autres canons placés en batterie sur deux traverses, dont l'une, celle de deritère, par rapport à la croisée, était mobile, et qui composait un système destiné à ûrer extérieurement à la miston.

Ces eanons étaient encore chauds; parmi eux il y en avait deux erevés sur la batterie et deux autres aussi crevés parmi ceux qui étaient par terre.

Nous avons observé de plus que la machine était dirigée en oblique à six pouces environ de la croisée d'un côté. J'ai remarqué que quelques-uus des canons placés sur la batterie étaient taches de sang. Les murs avaient recu plusieurs esquilles provenant de l'éclat des eanons. Le carreau était rempli de sang principalement dans le compartiment du milieu de l'appartement. En noussant nos investigations plus avant, nous avons trouvé, dans une paillasse extraite d'un placard, deux canons de fusil. Dans l'arrière-cuisine, nous avons remarque, sur un fourreau, deux chapeaux gris assez propres, mais bosseles sur toutes leurs faces (l'un des deux avait une déchirure large d'environ deux ou trois pouces), et deux autres chapeaux en cuir appartenant à des marins, car ils portaient l'ancre de la marine. Enfin, en m'approchant de la croisée, j'ai vu une échelle de corde adaptée à l'angle de la croisée et fixée au soubassement de la croisée par des clous; sur le rempart de la croisée l'ai distingué une traînée de sang. La cordait formait échelle avec des traverses en corde et aboutissait à un petit mur qui se trouve à douze ou quinze pieds plus bas que la croisée de ladite cuisine. C'est au moyen de cette corde que ceux qui ont commis le crime ont opéré leur retraite. Ce qui le prouve, c'est qu'on distingue encore sur la partie extérieure de la croisce pupartenant au bas de laquelle un d'eux a été arrêté, des marques de sang. Il en existe également sur le petit toit; ce que nous avous constaté de nos yeux.

M. le procureur-général declare n'avoir aucune observations  $\lambda$  faire sur la déposition. M. Durost. — Je voudrais que le témoin spécifiat quelle sorte de détonation il a entendu.

Le TEMOIS. — La détonation était si peu forte, que dans le moment j'ai cru que c'étaient des pétards que l'on faisait partir. Je n'eus la couviction que c'était un assassinat que lorsque je vis un marénal la figure pleine de sang, et que je vis sortir de la famée d'une petite fenêtre.

M\* Duroxτ.—Ainsi le temoin a entendu dans la détonation plusieurs coups à intervalle.

LE TEMOIN. - J'ai entendu plusieurs coups qui ont fait pan, pan, pan..., ce n'était pas un feu de peloton.

VILLIERS (Basile - Véronique), Agé de quarante - neuf ans, inspecteur de police, autre témoin, faitla déclaration suivante :

• Le 28 juillet dernier, je fas envoyé sous les ordres de M. Tranchard, officier de paix, à trois heures da matin, sur le boulevard Saint-Martin, pour un service de sărcté; et je un'y trouvais depuis ce moment, lorsqu'à onze heures ou onze heures et demie environ, le sieur Tranchard dit au sieur Boursauu et à moi (nous étions alors à la porte Saint-Martin; auparavant nous avions été à la rue Meslay et à la rue Saint-Appolinc) de tenir la ligae ganche du cortége et de précéder le roi de quelques pas, en surveillant attentivement les croisées des maisons et les persounes de la foule, en moas recommandant d'arrêter la marche du cortége au moindre sigue d'inquiétude que nous apercevrions, et de traverser s'il le fallait les range de la troupe.

. J'exécutai ponctuellement cet ordre, et j'étais de dix pas environ au-devant du clevral du roi, lorsque, sur le boulsvard du Temple; j'entendis du côté obi je une trouvais une fotte détonation. Je me retournai, et j'aperçus encore la famée de l'explocino sortant de la fenétre d'une maison notsine : je courus aussitôt vers cette maison; je pénétrai dans un couloir qui hi sert d'allée, ob je fus arrété par um garde national, anquel je me fis connaître. Je montrais ma carte, lorsque M. Haymonet, arrivant, donna l'ordre de me haisse entrer. Plusieurs personnes montaient l'escalier, je pris le parti d'en dessende un à gauche, qui me conduisit dans la cour de la misson. Jy arrivai avec Ledèrre, sergent de ville, et au même moment un petit pot de fleurs, parti des étages supérieurs , vint se briser à nos pieds, à la dernière marche de l'escalier. Nous étions l'un et l'autre suivir d'un garde national dont j'igoore le nom. La chute de ce vase me fit lever les yeux ; j'opreçus un homme vêtu, je crois, d'une blouse de couleur grise, mais foncée, couvert de sang, suvpendu à une corde, mettant le pied sur le toit d'une maison voisine. Je donnai avis de sa fuite à haute voix, et j'atteignis, au moyen d'une petite éthelle adossée à une cloison en planches et à l'aide de cette cloison, un petit toit qu'une permit d'arriver à une terrasse dépendant de la maison dans laquelle j'avais vu entrer l'ac-

Le

 le

 levre gagnait ecpendant cette m

 ême terrasse au moyen

 dequelques pav

 és rassembl

 és au pied de la el

 éture en planches

 dont je viens de vous parler, et le garde national nous sui
vait.

» Lefèvre se servit de la gouttière de cette terrasse pour nettre le pied sur le sol de la cour. J'utilisai la porte d'une étunie disposée au-dessous de cette terrasse pour arriver au même but, et mon exemple fut suivi par le garde national.

• Arrivé dans cette cour, je fus arrêté par d'autres gardes nationaux, et sur l'ordre d'un commissaire de police que je crois attaché au tribunal de simple police, je moutrai inutalement ma carte, elle me fut enlevée je fus fouillé, et comme jétais armé d'un poignard, par l'ordre de mes chefs, je fas bieatôt l'objet des plus graves violences. C'est en vain que je protestai que j'étaist agent de police. Je dis aux gens qui me maltrattaient: Croyez-vous qu'on fasse la police de sûreté avec des mitaines? nous sommes souvent armés à cause des nauvaises grans à qui nous avons affaire.

» Emmené au poste du Château d'Ean quelques instans avant Gérard, qui u'avait suivi, à mon insu, j'y demeurai détenu pendant une heure environ.

» l'étais dans ce poste quand Gérard y a été amené. Si je ne me trompe, il était encore à ce moment couvert de sa blouse; elle était sanglante, et éest sous mes yeux qu'elle lui a été retirée. C'est en ma présence que ce dernier a été fouillé; j'ai vu retirer de l'intérieur de ses vêtemens un fléau garni de balles de plomb. J'ai cutendu dire qu'on découvrait

. /God

sar lui de la poudre; et lorsque Gérard ou Fieschi s'est trouvé mal, c'estentre mes jambes que sa tête est venue frapper le lit de camp au bord duquel il était placé.

M. Durour. — J'ai une question à alcesser au témoio. D'après les détails dans lesquels est entré le temoin, rous avez, pu roir que toute la surveillance de la police ne se portait que sur les points du quartier Saint-Martin, des rues Meslay, Sainte-Appoline; enfain les agens de police sont alle s'à le Porte-Saint-Martin. Il ne s'agit pas de l'Ambigu. Cela a peut-être plus d'importance qu'on ne peut le pesser dans ce moment-é-l.

FERLAY (LOUIS-FRANÇOIS), âgé de emquante aus, garde mu-

nicipal, autre témoin, dépose comme suit :

« Je me trouvais en surveillance, le 28 juillet dernier, sur le boulevart du Temple, près le café des Mille-Colonnes, lorsque vers midi, et au moment du passage du roi, j'entendis une forte détonation et j'aperçus de la fumée sortant d'une fenêtre du troisième étage de la maison du café. Je me précipitai vers l'allée qui lui sert d'entrée; mais la porte en était fermée, et aidé d'un garde national que je ue connais pas et qui forca cette porte eu frappant sur la sercure, je gagnai le fond de l'allée, et par un escalier de plusieurs marches la cour de la maison fermée, dans le fond, au moyen d'une palissade en planebes contre laquelle était adossée une échelle à la quelle manquaient plusieurs échelons. De ce lieu j'apereus un individu vêtu d'un habit-veste dont la couleur m'échappe, d'un pantalon grisatre, enfin sans chapeau, c'est-à-dire nu-tête, lâchant une corde double, fixée à la quatrième senêtre de la maison, et se glissant sur le tojt d'un bâtiment voisin, dans une maison voisine, où bientôt une cheminée le cacha à mes yeux. Mon adjudant, le sieur Pélissier, étant survenu dans ces entrefaites, je lui fis mon rapport; il m'enjoignit de demeurer mort ou vif dans ma cosition. Peu après survint M. Jacquemin, commissaire de police, qui me renouvela consigne, à l'observation de laquelle je dameurai iusqu'à cinq heures du soir en ce lieu. J'ai ces cinq heures d'horloge sur le cœur. (On rit.) »

Le pressuent. — Avez vous vu quelqu'un descendre de la même manière?

Le Temoix. — Je n'ai vu personne. L'individia qui descendait avait un habit bieu qui passait. Fiescui. — l'étais en blouse en ce moment. J'avais aussi mon habit dessous. Il est possible que ma blouse se soit trouvée levée, et que le témoin ait vu mon habit.

Le témoin reconnaît Fieschi.

Le paísuszy, — La femme Boillot, étant malade et ne pouvant, à raison de son dat de maladie, se présenter à l'audience nous avons délégné M. Zaugicomi pour entendre sa déposition. Il va être donné lecture du certificat du médecin et de la déposition de la femme Boillot. (M. le grefiter en chef donne lecture de ces deux pièces ?)

« Cortilicat du docteur Rouget, constatant l'état de santé de la dame Boillot, assignée commetémoin devant la cour.

» Nous, sousigné, dodeur en médecine de la Faculté de Paris, etc., en vertu d'une ordonnance du 30 janvier, de M. le baron Paquier, président de la cour des pairs, sous sommes transporté le jour même au domicile de la femme Boillot, rue des Fossés du-Temple. u. 41, à l'effet de la visiter et de constater l'état de sa santé.

a Il résulte de cette visite que le dame Boillot, que nous avines trouvée levée, quoique extreumement sonfirante, est atteinte, depuis délà fort long-temps, d'une affection chronique de la politrine, accompagnée d'une difficulté extrême de respirer. Cette maladie, quoique grave en elle-même, nous a paru n'être qu'une conséquence d'une maladie plus grave encore, d'une confaction organique du court, suffissamment caractérisée par la fréquence et la force des battemens de cet organe et par 12s suffocations qui en sont le résultat. Elles laissent la craîte qu'une émotion aussi vive que celle qui résulterait, pour cette dame, de sa présence à la cour des paris, si elle pouvait y être trausportée, n'ett les suites les plus finnestes e qui nous force à conclure que Mme Boillot est dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de la cour.

Paris, le 50 janvier 1856.

» Signé Rouger. »

## Déposition de la dame Boillot.

" L'an 1836, le 31 janvier au matin,

» Nous, Prosper Zangiacomi, juge d'instruction, délégué par M. le président de la cour des pairs, à l'effet des présentes, nous nous sommes transporté rue des Fossés-du-Temple, 41, chez la dame Boillot, locataire d'un appartement situé au second étage, prenant vue d'un côté sur ladite rue des Fossésdu-Temple, et, de l'autre, sur les bitimens, cour et hangard formant le derrière des n° 50 et 50 die boulevard du Temple.

p. Nous avons trouve! ladite dame Boillot malade au lit, et navons reçu as déposition, assisté du sieur Druquet (Laurent-Paul), inspecteur de police attaché au commissariat du quartier du Teniple, lequel a prêté serment en qualité de greflier.

• Interrogée par nous sur ses non, prénons, âge et profession, ladite dame a répondu se nommer Marie-Thérèse de Chambur, veuve Boillot, âgeé de 60 ans, sans profession, de meuvant dans le local où nous nous trouvons: nous l'avons invitée à prêter serment de dire la véritée trie que la vérité, ce qu'elle a fait; et aussitôt, attendu son état de santé, nous lui avons précisé les divers points sur lesquels sa déposition est requise, et nous l'avons interpellée comme auit :

» D. Le 28 juillet, entre midi et une heure, n'étiez vous pas dans cet appartement, à l'une des fenêtres donnant sur les maisons du boulevard du Temple?

. R. Oui, monsieur.

» Ny avez-vous pas entendu une forte détonation?

 R. Oui, monsieur; j'ai même senti une odeur de poudre et vu la fumée, ce qui a fixé mon attention et attiré mes regards vers la maison nº 50, d'oi cette détonation s'était fait entendre. Un instant après j'ai parfaitement remarqué la fenêtre d'oit sortait la fumée.

D. Etes-vous bien sûre d'avoir jeté les yeux sur cette fenêtre tout de suite après la détonation, et aussitôt que la fumée en sortit?

» R. Oui, monsieur. La détonation, la fumée attirèrent immédiatement mon attention, et il ne s'écoula pas seulement une fraction de seconde avant que je n'y aie porté les regards. Tout cela se suecéda avec la rapidité de l'éclair.

D. Lorsque vous aviez les yeux fixés sur cette fenêtre, qu'y vites-vous?

R. Au milieu d'un tourbillon de fumée, s'échappa, à l'aide d'une corde qui paraissait fixée à la fenêtre, un petit homme couvert d'une blouse foncée, nu-tête, tout ensanglanté; il n'a-

vait point figure humaine. Les chairs de sa figure étajent en lambeaux et ses cheveux remplis de saug. Sa vue me glaça tellement d'effroi que je demeurai sans mouvement et sans voix. Il descendit jusque sur un petit tolt à sa gauche: sa corde ne le conduisait pas plus loin. Je remarquai qu'i faisait, en glissant sur sa corde, des efforts pour obliquer à gauche et gagner le petit toit dont ie parle. Lorsqu'il y fut, il abandonna sa corde, descendit, en longeant le mur, jusqu'à une fenêtre ouverte, par laquelle il nénétra, en faisant tomber quelque chese qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Quelques secondes après, ce même homme renarut dans la cour de la maison voisine de la sienne, et gagna celle de ma maison, où il fut arrêté par des gardes mationaux et des militaires. Une minute ou deux après son arresstation, j'ai vu la chambre par laquelle cet homme était sorti . occunée par la force armée, et quelqu'un retira la corde qui avait favorisé l'évasion du fugitif. J'affirme que l'homme que je viens de signaler est le seul qui se soit échappé de cette fenétre, et par la même voie. J'ai vu tout ce qui s'est passé depuis la détonation jusqu'à l'apparition dans la chambre de la force armée, et je puis affirmer, comme je le fais de nouveau, sous la foi du serment, que ce que je dis est la vérité.

» Et aussiôt nous nous nous sommes fairreprésenter la place create on se touvait la dame Boillot, nous avons examiné les localités, et nous avons constait qu'il n'estatit qu'environ trente pieds de distance entre la fenêtre où se trouvait la dame Boillot, etcelle par laquelle le nommes Pieschi est entré dats la masion du n° 5a, eu quittant le petit toit dont il est parêt Ces deux fenêtres sont situées très-exactement eu face l'une de Pautre. Celle par laquelle est descendu l'accusé Pieschi est située un peu à gauche, et peut être distante d'environ do pieds de celle on se trouvait placée la dame Boillot.

» Lecture faite, etc., a signé. »

Varyz Goussis. — marchande de rubans, houlevart du Temple n° 51. Je me trouvais le 28 juillet dernier, à l'unedes fenêtres du lognemet de mon beau-frère, sis au premier étage de la maison portant sur le boulevart du Temple, n° 52, au moment du passage du roi. J'ai entendu l'explosion des coups de feu partis de la maison yoitine. Le hrait m'effraya à un tet poiet que je fermai les fenêtres auxquelles je me trouvais avec les enfans de ma sour, et je mertirai vers le souine, échirée les enfans de ma sour, et je mertirai vers le souine, échirée

par un jour sur la coun, dans l'intention de fermer également cette autre fendère. La cuisine est ouverte sur le couloir d'entrée, par une porte vitrée dont un des carreaus se trouve caux depais long-tempat. L'avers le chàssis j'aperque un homme plein de sans g'introduisant dans cette piète par la fendère; je courus à la porte d'entrée, qui n'était fermée qu'au pêne, en cleant de eris et en appelant au secours. L'homme que l'avais vu entrer s'approcha de moi, en me disant: Laissez-moi passer et en même temps il seusya de sa main le sang qui lui couvrait les yeux. Je reconnus en lui immédiatement un loestaire du troisième étage de ma maison, individu dont l'ignore le nome.

Le frésident. — Vous n'avez pas vu d'autres persooces entrer chez vous?

. R. Non, Monsieur, j'en suis hien sûrc.

Wersstan. — J'étais près de mon chef de bataillon au moment ou j'entendis la détonation. Le coursa aussitôt vers l'en droit d'où elle était partie. Arrivé à cet endroit, je vis un jeune homme en chemise sortir d'un caté attenant à la maison d'où les coups étaient partis; et comme il avait l'air de vouloir é enfuir, on l'arrêt; et il fut confié à la garde municipale.

Je traversi le café accompagne de mon chef de hataillou, et nous pénétràmes dans une coar située derrière ledit café. Là, nous avons trouvé un jeune homme portant une chemise de couleur, et s'entretenant avec plusieurs personnes; sur l'ordre de mon chef de bazidhon, je l'arrette.

A peine m'étaire je enparé de lui que nous vianes se glisser le loug du mur de la cour à gaucho, en regardant la porte cochère, et dans la direction de la porte cochère, un homone onwert de sung et blessé gravement à la figure. Sur la demande que nous lui filmes : D'où renne-vous ? il répondit simplement : a le suis blessé. » Sur ente réponse, cous l'avons arrééé. Je tensaice et homme, jorsqu'un autre individu voniut gaguer la cour en sautant d'une terraise voisine sur le paré è le me-aseit de mon fouil; mais il se déclara agent de police. Je le laissai done approcher. Il m'aida à emmener le blevé, qui fut d'abord conduit au casse que j'avais traverse pour aller dans cette cour ; et puis déposé par le capitaine et par sooi entre les maiss des gardes muniejasux.

Boguer (Pierre Augustio), capitaine de la garde nationale.



- J'étais avec ma légion, en tête de ma compagnie, en bataille sur le boulevard des Filles-du-Calvaire. J'ai entendu une détonation, j'ai regardé, et j'ai vu sortir de la fumée de la croisée d'un deuxième étage de la maison nº 50. Je suis aussitôt accouru, et en entrant j'ai vu un homme et unc femme qui m'ont dit être les limonadiers de cette maison. Je leur ai dit : « C'est de chez yous qu'est partie l'explosion que je viens d'entendre. » Ils m'ont dit qu'ils l'avaient entendue aussi, mais qu'ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Ils avaient l'air fort embarrasses. Ils m'ont indique par où il fallait passer pour arriver à la croisée d'où la fumée était sortie, Arrivé à la pièce d'où le coup était parti, je n'ai pas pu entrer, parce qu'il y avait dejà beaucoun de monde. Alors, étant sur l'escalier qui donne sur la rue Basse, i'ai vu deux cordes attachées à l'étage supérieur du bâtiment où l'étais : elles étaient lancées sur le toit de la maison voisine, et j'ai vu un bomme qui s'échappait à l'aide de ces cordes. Cet homme avait un pantalon de toile écrue. Je me suis empressé de descendre pour arrêter l'homme qui s'évadait. En descendant, j'aj apercu dans l'allée, au rezde-chaussée, un autre bomme convert de sang, je l'ai arrêté. Une autre homme couvert d'une blouse se sauvait en mêma temps, je courus après lui.

l'arrivais à la rue Basse, Jorque je me rencontrai svec cet homme revenant sur ses pas et tenant en ses mains des légumes. Je le saisis, et le conduisie, avec le blessé, au café, où je le remis, nouver avec ce dernier, eatre le mains d'un sergent de la garde municipale et de plusieurs gardes, à la clarge par cus de m'en rendre hon compte et de ne s'en desasitir qu'on ma présence. Le sortis de ce café pour montre dans la maison du nº 50. Arrivé sur le palier du troisième étage, je trouvai un canon de fusil que j'ai rétabli dans les lieux. Le pénétal jusqu'à la chambre du fond, renfermant la machine infernale; et lorque je regeagna le café pour y rejoindre mes prisonniers, je ne trouvai ni ceux-ci, ni leurs gardes. J'appris qu'ils devisient se trouvre au poste du Châte-cu-l'Eau. Je ne reconnu auceun des gardes, et de mes prisonniers, je ne re-trouvai que le blessé.

Le passinear. — Vous avez dit avoir vu deux personnes descendre de la chambre où s'est commis l'attentat. Est-ce que l'individu que vous avez vu le premier vous a paru se diriger sur le petit toit par lequel effectivement Fieschi s'est sauré. On n'a vu aueun autre que lui passer par la croisée; car la corde n'était pas d'une longueur telle qu'elle pôt conduire jusqu'en bas; elle ne conditissit que sur le toit. Au reste, le trouble que vous avez dû éprouver dans ce moment explique suffissamment l'erreur que vous avez commise. Je fais cette observation dans l'insiérêt de la vérité.

Le Témoin. — Je ne me suis pas bien expliqué sans douse. J'ai eu dans la pensée que cet homme qui tenait la corde allait descendre; mais je ne dis pas que ce soit le premier qui ait descendn.

Lefenvag, sergent de ville. - Je me trouvais, le mardi 28 imilet, sur le boulevart du Temple, sous les ordres de M. Naudin . mon officier de paix . et chargé de veiller sur la personne du roi, denuis la rue du Temple jusqu'à la rue Neuvede-Menilmontant, lorsque, arrivé à la bauteur du Jardin-Ture, une forte détonation se fit entendre. Je m'apereus à l'instant que le feu était parti d'une croisce du troisième étage de la maison portant le nº 50, sur le dit boulevart ; je, m'empressai de traverser le boulevart, derrière la personne du roi. La porte de l'allée de la maison était fermée; et aidé d'un garde national qui m'accompagnait, j'enfonçai la porte de l'allée, le gagnal rapidement une fenêtre du premier étage de la maison, et l'aperçus un jeune homme, nu-tête, vêtu d'un nantalon et d'une blouse de couleur gris-blane; enjambant la fenetre du troisième, et se soutenant au moven de deux cordes qui étaient lancées sur un toit dépendant de la maison voisine. Je voulus redescendre l'escalier de la maison, et en sortir nour aller arrêter l'individu que je voyais fuir; mais, malgré mes réclamations, la production de ma carte, les gardes nationaux s'opposèrent à ma sortie. Je me dirigeai done vers la cour de la maison, et l'entrainai avec moi un officier de paix et nu agent du service de sûreté, le sieur Villers. De la cour, je vis distinctement un second individu, vêtu d'un habit, sans chapeau ; qui se laissait glisser par la même fenêtre, pour gagner le toit voisin, celui par lequel j'avais vu fuir l'inconnu dont je vous ai pralé plus haut; c'était Fieschi, il tenait à la main un canon de fusil qu'il laissa tomber dans la cour de la maison vers laquelle il se dirigeait. J'escaladai alors une clôture en planches de la cour où je me trouvais. Je gagnai un toit dé-

fendu par cette clôture, puis une terrasse au moyen de laquelle, et malgré les meuaces d'un garde national qui voulait me tuer, l'atteignis la cour de cette maison vers laquelle j'avais vu se diriger les deux assassins. Fieschi m'avait devancé dans cette cour, où il se trouvait bloqué par un garde national. Je m'assuroi successivement de la personne de ces deux individus, et, assisté du capitaine et du garde national, je les conduisis au poste du Château-d'Eau, où ils furent déposés. après avoir été retenus un quart-d'heure au café Périnet, Sur ces entrefaites, je vis M. Naudin, mon officier de paix, maltraité dans le poste par les gardes nationaux, qui le traitaient de gredin et de gueuzard, quoiqu'il fût décoré de son écharpe, Je voulus prendre sa défense, et je fus bientôt moi-même exposé aux mêmes violences de la part des mêmes personnes. Un commissaire de police, que depuis j'ai su être M. Laumond, survint dans ces entrefaites ; je réclamai son assistance en faveur de M. Naudin ; il pretendit ne pas me connaître ; je lui montrai ma carte ; il répondit qu'il ne connaissait personne. Ce mot fut pour moi le sujet de nouvelles violences de la part des gardes nationaux, des mains desquels le capitaine Bocquet et le sieur Maugin, garde national, parviprent à me retirer, en disant que l'avais exposé mes jours pour arrêter l'assassin. Un quart d'heure environ s'était écoule, lorsque j'eus occasion de jeter les yenx dans le violon du poste ; l'assistai M. Cabuchet qui prenaît les noms de Fieschi; l'autre détenu ne s'y trouvait plus, je ne sais ce qu'il est devenu.

M. MARTIN (du Nord). - Lites vous bien sûr d'avoir vu des-

cendre deux individus par la corde?

Le révois. — J'ai vu enjamber le premier individu. Ce qui me i end certain qu'il y en avait deux, c'est que celui-ci était habillé en gris, et que l'autre avait un vétement presque noir.

D. Vous avez vu qu'il était porteur d'un canon de fissil?

R. Il tenait un canon de fusil qu'il a laissé tomber dans la cour.

D. Personne n'a vu ce canon de fusil Quant aux deux indidvidus, vous avez eu troublé en ce moment; car il paraît qu'il n'est descendu qu'une personne.']

Fieschi. — Le témoin se trompe. J'étais seul. Je le remercie de m'avoir pas maltraité; tout le monde n'a pas fait comme lui; car il y a un garde national qui m'a donné un coupde noine.

Marix. — Je travaillais rue de Vendôme, n. 11, chez M. Badin. Le 26 jaillet, sis les onze heures et demis, je suis sorti de cette dernière maison. Jai des prendre un leger repas chez Bonvalet, traitenr, au coin de la rue Charlot et du Doulerart du Temple, et après je me dirigeai du côté du Jardin Turc.

Dans la maison n. 50 du bondevart du Temple, au premier édage sute de dreivier, un peinter en décort que [Gocupe quelquefois. Me trouvant sur le houlevart, précisément en fince sa maison et sur le côté opposé du bondevart, j'y jetais naturellement les yeux pour voir s'il y était, et pent-étre aussi avec un désir vaçue d'y voir passer la revue par une des fenêtres de son escalier domant sur le boulevart.

Tout à coup, préoccupé de ces idées, j'aperçus lever une jalouise d'une de froêtres de la maison, au troisime ctiege, et l'éclat du soleil, qui alors donnait en plein sur cette partie du boulerart située un midif, fit beiller à mes yeux des objets que je ne pas disinguer. Je le pouvais d'autant moins que la vue de ces objets était en partie interceptée par trois hommes dont l'un parsiassi cocqué à regarder à droite. Deux de ces hommes avaient des chapeaux gris. Le troisième était nu-lête et m'a paru avair les manches de sa chemie retroussème.

Je tenais les yeux depuis un instant sur cette fenêtre, lorsque le cri de Pive le roi se fit entendre; alors ils quitterent la fenêtre, et je vis très distinctement des cauons de fusil; aussitôt la jalousie tomba et l'explosion se fit entendre.

Je reçus une balle dans mon chapeau. Voyant devant moi le marcelas due de Trévise renversé de cheval, je conçus et le soutins dans mes bras.

M. MARTIN (du Nord) — Il est difficile qu'une personne se soit trouvée contre la croisée; car la machine se trouvait très rapprochée de cette croisée, dont elle occupait toute la harseur.

La TEMOIN. — On peut, en se penchant, arriver jusqu'au bord de la croisée.

Frescut. — Il paroit que les balles font peur au témoia, et elles lui ont fait perdre la tête. Les canons étaient à fleur de la fenêtre, et je les avais couverts avec un tablier. Il était impossible de les voir reluire entre la fenêtre et la machine; il ne pouvait tenir personne; et qui aurait d'ailleurs voulu rester dans cette position? Ferplique cette chose pour que la cour soit au courant, et ne juge pas sans savoir la vérité.

Le raesident. — L'erreur du témoin s'explique par le trouble qu'on éprouve dans de pareilles circonstances.

LE TEMOIX. — Je'ne erois pas commettre d'erreur. Au moment où mes regards se dirigèrent vers eette croisée, il n'y avait aucun danger; car l'explosion est partie après que j'eus vu les canons.

LE PRESIDENT. — Je n'ai pas dit que vous ayez craint le danger. J'ai dit qu'au milieu d'une scène semblable, on peut fort bien ne pas avoir une idée bien nette de ce qu'on a vu.

Fiescai. — Il n'y aurait que des personnes montées sur un arbre qui auraient pu voir dans mon appartement. Le reésineur. — La cour appréciera la déposition du té-

Le raésinent. — La cour appréciera la déposition du témoin.

M. TROUDE, marchand d'estampes.

LE PRÉSIDENT. — N'avez-vous pas vendu une estampe représentant le duc de Bordeaux, quelques jours avant l'attentat.

R. Je puis l'avoir vendue, mais je me le rappelle pas.

On représente au témoin la gravure trouvée dans la chambre de Fieschi; il déclare en avoir eu de parcilles chez lui, mais il ne se rappelle pas en avoir vendu une à Fieschi, qu'au surplus il ne reconnaît pas.

Tuners, garde municipal. — Nous avions conduit au poste du Clateau-d'Eau un nonmé Gibert, arcêté dans le café Bar-fety. On y aucna Fieschi; on nous dit de le fouiller. Nous trouvèmes sur lui un couteau à plusieurs compartineres, un martinet garni de balles de plomb, 6 fr. et quelques sous, et de la poudre fine.

Martin (du Nord). — Que dit-il quand vous remarquates eette poudre?

Le TEMOUX. — Il avait perdu beaucoup de sang, il était très faible et tourné du côté de son camarale. Il a répondu que c'était pour la gloire; mais je n'ai entendu qu'imparfaitement. Il l'a dit en présence de M. Boquet, qui a été mieux à portés de l'entendre que moi.

Levy. — Sur les midi et demi , j'étais au poste du Châteaud'Eeau, lorsqu'on y a amené un homme blessé et couvert de

sang. On voulait le tuer, je l'ai préservé autant que j'ai pu, et je l'ai fait entrer dans le violon, où je suis entre avec lui et plusieurs gardes nationaux. Je lui ai demandé: Oui étes-vous? Il m'a réponda que ca ne me regardait pas, et qu'il répondrait quand on l'interrogerait. Lui ayant demandé d'où venait le sang qui le couvrait, il m'a dit que e'était un garde national qui lui avait donné un coup de baïonnette. J'ai vu fouiller cet " individu, et on a trouvé sur lui un martinet, un contenu et de la poudre: on lui a demandé à quel usage il destinait la poudre saisie; il a répondu que c'était pour la gloire.

Mantin (du Nord à Fieschi). - Reconnaissez-vous avoir tenu ce propos?

Figiggt. - Il est possible que dans ce moment le l'aie dit mais je n'ai pas dit qu'un garde national m'avait donné un coup de bajonnette ; il y en a un qui m'a donné un coup de poing; je lui pardonne; je rends grâce au témoin et à ceux qui m'ont défendu.

J'ai dit aussi que la justice seule avait des droits sur moi; mais je ne me rappelle pas avoir dit que e'était pour la gloire, La gloire se trouve au champ de bataille, et non pas dans une affaire comme celle-là.

Le passinger, à Pepin. - J'ai oublie de vous parler d'un ouvrage trouvé chez vons, ouvrage qui est assez remarquable: c'est l'Histoire de la conspiration des auteurs de la machine infernale du 3 hivôse. Expliquez conunent ce livre se trouvait chez vous.

Регія. — J'ai deja, je erois, eu l'honneur de donner quelques explications à cet effet. Jamais je n'ai su que je possédais cet ouvrage, je n'ai jamais lu dedans. J'ai même prié M. le president de faire prendre telles informations qu'il croirait uti'es pour s'assurer que ce que je disais était la vérité.

Après la mort d'un de mes oneles, ma belle-mère me donna le reste d'une bibliothèque de son beau-frère, il se peut que cet ouvrage vienne de là. Il se peut aussi que ce livre se soit trouvé dans les vieux papiers que j'achète ; mais je n'ai jamais lu dedans. Je demanderai à M. le président s'il n'y a pas dessus ex libris Delaunay?

(Vérification faite sur le volume, cette mention n'v est pas trouvée.) n.

15

Un des desenseurs de Pepin fait remanquer qu'il n'y avait qu'un volume de l'ouvrage.

Le reasoners.— Les deux témoins qui viennent ansuite sont le sieur Salomon et as fearme, portiece de la maison, of italtentat a été commis. Tous tes deux sont dépósits; mais pomme ils ont déposé sous la foi du serment, on va donner lecture de leurs dépositions.

M. Le greftier en chef donne lecture des dépositions faites

par les époux Salmon.

Salmon (Pierre), âgé de quatre-vingt-un ans, concierge de la maison du n. 50, boulevart du Temple (alors inculpé), interrogé le 29 juillet 1835 par M. d'Archise, juge d'instruction).

" Y a-t-il long temps que vous étes concierge dans cette

R. Il y a dir ans.

D. Yous devez bien connaître tous les locataires de la maison. Quel'est le propriétaire de cette maison?

R. Cest M Billscoq, demeurant rue Godot-Mauroy. Can'est pas lui qui administre cette maison, c'est M. Dallemagne, qui demeure vue du Mont-Blane, seulement il me laisse louer les petits appartemens et je lui rends compts.

D. Est-ce your qui avez loué au nommé Gérard?

R. Oui, monsiour ; il y a quatre mois qu'il eccupe un logement de trois pièces au troisième étage, moyemant 500 francs par an.

D. Yous doit-it des lovers?

R. Nou, monsieur; il m'a payé d'avance un demi-terme en entrant, et l'autre demi-terme il y a un mois.

D. Pour quel motif vons a t-il payé d'avance en entrant?

R. Parce qu'il n'a apporté aucun meuble dans son appartement.

D. Ne lui voyant pas apparter de moubles dans son appartement, egla a du vous paraître étrange?

R. Oul. monsieur; il m'a dit qu'il attendait sa femme venant du Muli, qui achèteroit elle-même des maubles.

D. N'y ayait il aucune espèce de meubles chez fui?

R. Il n'y avait que quelques chaises et un matelas.

D. Montiez-rous quelquesuis dans son : ppartement?

R. Je n'y suis jamais entré, sculement j'allais quelquesois dans sa cuisine.

- D. Puisque vous n'entriez jamais dans son appartement, comment saviez-vous qu'il n'y avait que deux chaises et un matelas?
  - R. Parce que je n'ai vu entrer que cela.
  - D. Recevait-il beaucoup de munde chez lui.
- R. Il ne recevait qu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, borgne; ils sortaient ensemble tous les dimanches sur les six heures du soir, quand ils avaient diné,
  - D. Est-ee qu'il mangeait chez lui?
  - R. Oui, monsieur; il faisait sa cuisine lui-même.
- D. Ne recevait-il pas d'autres personnes que celle dont, rous venez de parler?
- R. Il recevait une autse fomme, conturière et habilée en noir, de vingt-oinq aus environ,
  - D. Gette:fomme vonait-elle-snuvent chez lui?
- R. Elle y venait de temps à autre; mais il y a une quinzzine a de jours, elle a resté pendant six jours à travailler.

  D. Pourriez-vous me donner les noms et adresses de ces
- deux femmes?
  - R. Non, mansieur. .

    D. Ne recevalt-il ras des hammes chez luï?
- B. All exceeding in a besammes that R. All exceeding in a disastence and a disastence and the started that the theory and the disastence and the d
- D. Gerard ne vous a-t-il pes fait connaître quel était son état?
- R. Il m'a dit qu'il était mécanicien, et qu'il avait le projet d'acheter un fonds de magasin après l'arrivée de sa femuse.
- D. N'avez-vous pas ou Gérard faire apporter chez lui une malle?
  - R. Oni, monsieur.
  - B. Quelle était la grandeur de cotte malle?
  - R. Elle pouvait avoir quelques pieds et quelques pouces. D. Jui est-ce qui l'a portée ches lui?
    - B. Un commissionnaire.

- D. Connaissez-yous cc commissionnaire?
- R. Non, Monsieur, et je ne pourrais le reconnaître lors même qu'ou me le présenterait.
- D. Combien y a-t-il de temps qu'il y a apporté cette malle?

  R. Il y a cing ou six jours.
  - » D. Que vous a-t-il dit en apportant cette malle?
- » R. Il ne m'a rien dit à moi; mais il a dit à ma fille : c'est l'ayant-garde qui arrive, en parlant de sa malle.
  - » D. N'avez-vous pas vu remporter cette malle?
- » R. Oui, monsieur; mardi matin, à neuf heures, avant la revue, un commissionnaire qui l'accompagnait est venu la prendre chez lui; mais j'ignore si c'est la même que celui qui l'avait apportée.
  - » D. Navez-vous pas vu apporter du bois chez lui?
- » R. Il y a deux mois environ, je l'ai vu lui-même apporter deux morceaux de bois de quatre pieda et demi de longueur et d'un demi-oied de large.
- n Lui avez-vous demandé ce qu'il voulait faire de ces deux morceaux de bois?
  - » R. Il m'a dit qu'il voulait en faire une mécanique,
  - » D. Consentez vous à rester en état de mandat d'amener? » R. Oui, monaieur.
- Autre interrogatoire du même subi à Paris le 5 août 1835, devant M. Zangiacomi, jnge d'instruction délégué.
- n D. N'avez-vous pas remarqué un jeune homme nommé Victor qui, à ce qu'il paraît, venait souvent chez le nommé Gérard?
- R. Je sais qu'un individe de co nom est venu quelquesois chez Gérard, mais je n'y ai point fait attention.
- » D. Pourriez-vous reconnaître cet individu s'il vous était représenté?
  - » R. Je ne le crois pas.
  - D. Navez-vous pas vu venir quelquefoia chez Gérard un homme se disant son oncle?
- » R. Oui, monsieur, je le reconnaîtrais bieu; c'était un bomme d'environ cinquante-cinq ans, ayant souvent une redingote bleuc, un chapean gris et un pantalon blanc.
- » Nous faisons amener dans notre rabinet le nommé Morev : le témoin déclare ne l'avoir jamais vu.

 Nous descendons ensuite à la Conciergerie, où nous avons représenté au témoin le nommé Victor Boireau: il n'est pas reconnu par Salmon.

» La femme Salmon, présente à ces confrontations, a déclaré ne reconnaître ni le nommé Morey, ni le nommé Boireau, pour les avoir vus dans la maison où elle est portière, »

## Déposition du même.

« Le monsieur qui se disait l'oncle de Gérard avait un chapeau noir à larges bords, dont la forme n'était point élevée; il peut avoir une cinquantaine d'années; il grisonnait un peu.

u Lorsqu'il sortait de la maison, il allait du côté de la Bastille.

» Gérard était à la porte à me parler un quart d'heure avant le passage du roi.

 Peut-être une heure, une heure et demic auparavant, il a donné une malle à un commissionnaire qu'il est allé chercher lui-même; il ne l'a pas suivi loin.

» Cette malle avait été apportée ohez lui le samedi précédent, à ce que je crois.

» Nous représentons au témoin la malle saisie au domicile de la fille Lassave; nous lui demandons s'il la reronuait.

» Le témoin dit qu'il croit hien que c'est celle-là qu'on a apportée et qu'on a remportée; il n'y en avait pas d'autre que celle-là.

» Nous représentous aussi au témoin le pantalon et la redingote saisis au domicille du sieur Vauvert, et devant avoir été trouvés dans ladite malle par la fille Lasave. Le témoin dit qu'il ne eroit pas que ce pantalon et cette redingote aient apparteau à Gérard, ou du moins qu'il ne les lui a jamais vus.

» Lecture faite, a déclaré ne savoir signer.

» FEMMA SALMON (Julie Saillant), âgée de soixante-dix ans, portière, demeurant à Paris, boulevard du Temple, hº 50. (Alors ioculpée.) (Interrogée le 29 juillet 1855, par M. Duret d'Archlac, juge d'instruction.)

» D. Connaissez-vous le nommé Gérard, qui demeure dans votre maison?

R. Oui, monsieur, et j'ai dejà été interrogée hier par un juge

d'instruction qui a la croix, à l'occasion de l'événement soueste qui est arrivé dans noire maison, et j'ai dit ee que je savais à monsieur votre collègue, et je ne pourrais que vous dire ce que je lui ai dit.

n Consentez-vous a rester en état de mandat d'amener jusqu'h nouvel ordre?

R. Oui, monsieur,

Dame Salmon (née Julie Saillant), âgée de soixante-dix ans, concierge de la maison nº 50, houlevard du Temple, à Paris, entendue le 7 août 4835, devant M. Legonidee, juge d'Instruction, deliégué.

» Prois ou quatre jours avant l'événement du 28 juillet, un individu, prenant le nom de Victor et se disant mécanicien , est venu demander Gérard; celui-ci était sorti; il engages ma fille à informer Gérard de sa visite; en ajoutant qu'il était son ami. Je n'ai pas remarque la tournure de ce jeune fiomme et je n'at pas vu sa figure, en sorte que je ne puis donner aucun renseignement sur l'indentité de cet homme avec l'individe une vons me représentez sons le nom de Victor Roger : ce dernier m'est inconnu. Au surplus, Achille, garcon de eafétichez le sieur Périnet, m'a dit qu'il reconnaîtrait parfaitement ce Victor, s'il lui était représenté. Je lui si dit que, ·cela ctant, it scrait certainement appele; mais il m'a dit qu'il ne diraft rien, parce qu'il avait assez d'avoir été une fois là-Bas. Il voulait parler de la Préfecture. Je lui ai demandé ce qu'il ferait si ce jeune homme fui ctait amene; il a répondu qu'alors ce serait différent. »

E'andience est levée à cinq heures et demie, at renvoyée à

## CINQUIÈME AUDIENCE. - 3 PÉVELES.

SOMMANE. — Nouvelles déclarations de Fieschi. — Continuation des dépositions. — Dépositions de Sophie Salman et de Nina Lassave. — Discussions. — Dépositions de la fille Daurat.

A milli et demi les accusés sont introduits.

A midi trois quarts la cour entre en audience.

M, le greffier en chef procède à l'appel nominal de MM. Ica

Ne répond pas à cet appel M. In comte de La Roche: Aymon, La Passunst. — Beschir, leve-vous; Fieschi a dit que vous : aves donné asile dun évadé de Sainte-Pélagie. Recommaissesvous la véracité de ce fait?

R: Oui, nt onsieur:

D. Pouvez-vous dire quel était cet évadé?

R. Jene une le rappelle pas bien, je norme souviens pas du noun, du moins en co moment; c'était un de mus anciens ouvriens, us de mes avis (égète rumnes); c'était Caburac. Il est venu ches moi à quaire heures du meita. Je l'hi gardé pusqu'au soir. Je lui a dit de jen allen, parce qu'il rispanie fout d'être arrêté en restant chez mois, ce-diost je ma me souciair certos; pas.

D. Etiez-vous alle à Sainte-Pélagie depuis votre sortie de prison?

R. Non, monsieur.

Eticz-vous, informé à l'ayance de l'évasion?

R. Oh non! J'ai même été lort étonné de le voir; je le croyais en liberté. D. Avez-vous su si d'autres dyadés ont couché chez Boircau?

R. Non, mensieur,

Le reknuex; — Fispelii, l'interrogatoire que vous avec cutendu lière me pit dans le cas de vous adresse quelques nonvelles questions sur les circonstances immediates de votre altentat Qui a fourni le tablier placé au; les canons et dont rice n'appréparté les traces, à coqui lun semble, chan le cours de l'instruction? Qual citait ce tablier, comment se trouvait-il dans la chample?

Finen.— C'était un tablier de la couleur de ma blouse. In me me souvieur pas, d'in il venait, l'en avis, deux quand je travaillais à la fabrique de pagiers peints. Vous aves vu les reinsqui on a faite qu'aut aux chapeans. On a dit qu'il y avait deux outroit dépageau. Je sis qu'il y en avait un; qoant au tablier, je ne puit dive ce qu'il est devenu. Favais mis le tablier sur les canous quand j'ai ouyert la persienne et lorsque j'alf aperqui M. Ladvocat. Javais mis le tablier, pagre que d'uncé, endre parallèle à la mienne on aurait ju voir les canons, quoi, que cela côt det difficille. Apis avoir ya M. Ladvocat ir m'égate.

retiré, voulant reponcer à mon attentat; l'entendis battre-le tambour et je revins. Le n'aperçus que la douzième légion partint. Je fis alors mes réflexions. J'étais enusyé depais long-temps de ma position, comme j'ai eu l'houneur de vous dire. Çe dét mon mathieur. J'avrais le tableau de Pepin et de Morey devant les yeux. Ou dire que tu es un liche... autant cesser de vivre aujourd'hui que demain. je mis le feu j; le croits uême que le tablier était encore sur les canons. Il est bien possible même que ce soit le tablier qui est la cause que les canons de droite n'ont pas parti, il aura en cet endroit écarté sans doute la trailnée de poude. Quant à et ablier, dont je suit pas parti, je suis faché que sur ce point vous me trouviez en erveur, depuis la première fois que vous s'miterroere.

Le reasider. — Dites-nous ee 'qui s'est passe immédiatement après l'explosion et les blessares graves que vous avez recues, lorsque vous vous êtes toievé, si vous êtes tombé per ierre, ou lorsque vous avez repris vos sens, pour gagnes la fenére et vous auver. Pouvez-vous donner quelques détaits sur cet événement si court et si raves.

Firstai. — Je ne suis pas tombé, quoique ce fôt un atout un peu solicie, le suis resté à pied. Jai port le main à la tête où l'avais été un peu touché; j'ai appayé ma main gauche du côté du mr en ma-chant toujours. Mon sang coulsi heaveoup; je me rappelle que j'ai frotté tou le mur. Jai été à la porte, j'ai attrappe la corde, j'ai descendu. Je me rappelle fort bien quand je sais arriés sut e bord du toti; je reconnais faz gent qui m'a arrêté et conduit au corps-de-garde, je me rappelle je brar egre national qui m'a donné un couy de poing, coup de poing que je loi pardonne; je me rappelle très bien le maréchal-de-solos qui mit le cardo national à la porte.

Je me rappelle ensuite qu'un officier dit. Il faut partir. Un autre dit: Quel ehemin prenons-nous? La rue Saint-Denis?

Non, prenous un autre chemin. — Je sais que nous prime le pont Louis-Philippe, Quand je tús sur le pont Louis-Philippe, Quand je tús sur le pont Louis-Philippe, ig lerai le rideau et me reconnus. Fed ies moi-même. Si on voulait me jeter à l'eau, je boirais un bon coup, et et acrait fini. Je comprenais fort bien les conséquences de l'affaire. En arrivant à la Conclergence, que je connaissais pour y avoir travaillé, je sayais bien que je n'en sortirais que pour aller à l'échafaui. En arrivant à la privon, on ma déhabillé, et fait.

lait voir comme les gardiens y allaient ; c'étaient commo quatre, chiens qui tirent chacun deson côté. Je n'ai pas perdu un seul instant connaissance.

LE PRÉSIDENT. — Après l'explosion, n'avez-vous pas eu la tentation de regarder par la croisée?

Firscat. — Non pas, j'ai fait aussitôt demi tour. J'ai encore un not à dire. J'ai dit la vérifé jusqu'ici, et je la dirai encore. Bescher, en me parlant de l'évasion de Sainte-Pélagie, me d.t. qu'il n'approuvait pas cette évasion.

Le réaneur. — Morey, vous avec entendu que Bascher a décharé que le passeport piris par toil l'avait été à voir demande, et que vous avec servi de témoio avec Veyron, qui, comme vous, fabait partie de la société des Droits de l'Housine. Ce'a n'est pas douteur, le nom de Veyron é est retrouvé sur la son-che du passeport. Veyron n'a-t-il pas joud un 10è jous cell' dans l'affaire out vous étés si malhuerusement engage? Sil y à pris quelque part, vous devez le dire à la justice. Il est de votre instâté de dire tout la vérile par le la service de la court de la contra de la faire de la faire de la faire de la faire de la contra del contra de la contra

Moz zv. - Moi, je n'ai aucune connaissance de cela.

Le passibari, — You, avez entendu Pepin convenir du vorsage qu'il avait fait dans les premiers jours de juillet. Il paraîtrait que vous l'auriez accompagné au moins pendant une partie du voyage. Yous rappelez-vous aur ce point quelque-circonstances.

(L'accusé, dont les réponses sont reproduites par M. de la Chauvinière, répond qu'il croit, autant qu'il peut se le rappeler, avoir été avec Fieschi jusqu'à la diligence.)

D. Saviez-vous quel était l'objet du voyage de Pepin ? R. Pepin m'a dit seulement qu'il allait dans son pays ; mais

R. Pepin m'a dit seulement qu'il allait dans son pays; mai il o'a nullement indique l'objet de son voyage.

D. Je vous ai interrogé sur l'expérience de la trainée de poudre faite dans les vignes du côté du Père Lachaise. Cette expérience doit être gravée dans votre esprit, comme chasseur déterminé et habile tireur. N'avez-vous pas souvenance de cette expérience?

Money. - Je n'ai aucune souvenance de cela.

LE PRESIDENT. - Ficschi, où vous êtes vous procuré la corde qui a servi à votre évasion ?

R. Rue d'Angoulême.

LE PRESIDENT. - Ne vous souvenez-vous pas d'avoir dit dans

l'instruction ces paroles : Le gouvernement n'a qu'à bien se tenir, c'est le parti carliste qui a l'argent. Il a fait faire des netards on il y avait douze balles dedans. Je connais l'homme qui a fait cela. Pourriez-vous donner la dessus des détails ?

Frescht! - Pas plus qu'alors, mais autant. J'ai dit que lorsque j'étais chez Morey , on parlait un jour des affaires de juin. Morey parlait avec Bescher, Bescher dit : Il y a un nomme Hertfirt, un décoré de juillet; qui, à ce qu'il paraît, est comme les confiseurs, vend des dragées pour tous les baptés mes. A cette époque, il aurait en l'argent des carlistes. Je ne vols pas que Bescher soit mon complice, mais peut-être sa conscience le poussera à dire la vérité. Il vous dira qu'il a dit qu'Herfort avait fait des pétards chargés de douze balles pour jeter dans les pelotons de cavalerie, qu'il l'avait vu un jour près de la Madelaine avec un sac d'argent, que Hertfort lui en avait offert, et qu'il avait accepté 5 francs; qu'il avait dit enfin que Hertfort avait blen fait son affaire, qu'il avait eu les écus des carlistes, qu'il était établi après avoir été ouvrier.

M. Martin (du Nord) - On a cherché cet Herfort, on ne l'a pas trouvé.

Le razsident. - Bescher, avez-vous connaissance de fait?

R. Je ne m'en souviens pas.

D. Ces faits sont positifs. Ils sont graves et outdo rester dans votre memoire? R. Je sais bien qu'Herfort a fait des cartouches : mais je n'en

sais pas plus long,

D. Connaissez vous ce Herfort?

R. Oui.

D. Que faisait-il ?

R. Il était coutellier, il travaillait de son état.

D. A quel parti appartenait-it?

R. Il travaillait pour notre partle, pour les relieurs et les papetiers.

D. Je vous demande à quel parti politique appartenzit-il? R. Au parti republicain : il le disait du moins.

D. Savez-vous où il demeure?

R. Daus l'enclos Saint-Jean de Labran. D Savez-vous s'il y demeure encore?

R. Oui.

Le raésment. - aux greffiers: Pienez note.

Beschen. - It est possible de l'y trouver, il est fort consul.

Fisson. — Herfort est venu cluz Morey qu'il connaissait comme décoré de Juillet. Quand j'ai vu eutres un cadet comme celui-là, avec de grosses monstaches noires, je me suis dit. Cela vient peut-être de la prefecture de police. Morey dit 1 je ne voir pas eet homme avec plain'r depuis ce qu'il a fait en juin. Cest alors qu'il a parlé comme on vient de le dire.

Le PRESIDENT. — Qui vous avait donné le conseil de mettre dans la chambro un portrait du duc de Bonleaux et des feuilles carlistes?

Firschi. — C'est Morey, ce n'est pas Pepin; cà ne me convenait guère, ce fiit Morey qui le proposa.

Morey — Ce n'est pas vrai.

Le Parsident. — A Bescher. Vous rappelez-vous ces faits relatifs à Herfort, dont vient de parler Fieschi.

Bescara. - l'al en une fièvre cérébrale et f'ai très peu de mémoire.

L'audition des témoins continue.

Sophie Salmon, ouvrière en linge. (Ce témoin est la fille des sieur et dame Salmon, portiers de la maison du boulevar<sup>e</sup> du temple n. 50, décédés depuis le 28 juillet.)

'Très matin, le 28 juillet , j'étais dans ma chambre, dont la porte était fermée. Gérard fit venir un commissionnaire, et lui dit : Vous aller emporter cette malle là. Le commissionnaire dit : Où la porter ? Gérard dit : emportez-la toujours. Mais pour la porter, il faut savoir à quelle destination. Gérard dit : Portez-la au roulage, et je vous paieraj si vous ne voulez pas la porter, j'en trouverrai un autre. Ils sont descendus ensemble. Dans la matinde Gerard vint à côte de nous, au moment où la revue a commencé. Il nous dit : Vous allez donc voit passer votre Roi. Nous nous sommes approchés de la chaussée, et Gérard nous a quittés; et quelques instans après, j'ai entendu les coups de fusil! Je ne savais pas que cela vint de chez nous. Je dis : O'a mon Dieu ! ils vonttuer le Roi ! Ma têtese tronbla . je voulus rentrer, les gardes nationaux m'en empéchèrent. Cet événement a fait nue telle impression à ma mère, qu'elle a éprouvé un accid ent très grave dont elle est morte le 10 décinbre. Le 14 décembre suivant mon père est mort de la suite de la mort de maman.

D. Avez-vous quelque chose à dire sur les personnes qui vedaient voir Fieschi?

R. Il venait l'oncle, celui qui est venu avez Gérard pour louer la maison,

D. Avez-vous vu monter d'autres personnes?

R. Je n'ai jamais vu monter que cet homme-là. La veille du coup, il y est monté à neuf heures et demic du soir. Je ne l'ai pas vu ressortir, et je ne puis dire s'il y a couché.

D. Avez-vous vu la figure de cet oncle ?

R. Non, je n'ai jamais pu remarquer que sa tournure. Il avait toujours un grand chapean sur sa figure; et il prenait la rampe aussitôt qu'il arrivait. Je ne l'ai jamais vu que par derrière.

D. Venaît-il beaucoup de monde demander Fieschi?

R. Il vennit des femmes. Il en vennit deux ou trois.

D. Il n'est pas venu d'hommes le demander?

R. Non, if ne vensit aucun homme; je n'ai vu venir que l'oncle.

D. Quel était l'âge de l'oncle?

R. Quarante-cinq ans à peu près, comme cà à peu près.

D. Quelle était sa taille?
R. Il n'était ni grand, ni petit; il était d'une taille mo-

yenne. D. Était-il gros?

R. Oui, Monsieur.

Le témoin confronté à Morey le regarde fort long-temps avec beaucoup d'attention; on fait lever Morey, on le fait

retourner; on lui fait mettre son chapeau.

Lz président. — Reconnaissez-vous dans cette personne
l'oncle dont yous avez parlé?

Le rémoin. - Oui, monsieur; c'est sa tournure.

M. Martin (du Nord). - Est-ce qu'il ne s'est pas présenté

quelqu'un pour demander Gérard?

R. Oui, Monsieur; il est venu quelqu'un la veille au soir. Il a demande Gérard, je lui ai dit: Il est sorti, il est allé conduire son oncle. Il s'en allait, je l'ai rappelé, et je lui ai dit: Si c'est quelque chose qu'on putsse lui dire. . . . Il me répondit: vous direz que c'est Victor, son ani. Il saura bien qui, c'est le mécanicien.

D. Est-il venu deux tois?

R. Je ne l'ai vu que cette fnis-là.

LE PRÉSIDENT. — Approchez vous et regardez de près Boireau: vous avez la vue basse. (Boireau se lève.)

Lε τέκοια. — Je ne puis dire si c'est ce monsieur là ; ¡étais à travailler , je ne l'ai pas examiné. Il y a cinq marches pour monter à la loge. Il avait une espèce d'habit hleu, un pantalon passé. Il avait l'air d'un nuvrier.

D. Boireau, comment étiez-vous habillé ce jour-là?

R. J'avais un bahit noir et un pantalon blanc.

Maatin (du Nord.) — Voilà quelle a été dans l'instruction la déclaration de la demoiselle Salmon à cet égard.

« Nous avons fait entrer la demoiselle Sophie Saimon, dejà-entendue, nous lui avons demandé si elle reconnaissait quelqu'une des personnes ici présentes. Examen fait desdits individus, la comparante dit, en regardatat le nommé Boireau : Voilà le nommé Vietnei, que j'ai vu pissieurs fois avec Gérard et qu'est venu demander oci l'individus, le 2y juiller, dans fas soirée, sur les neuf houres et demin. C'est hien là sa taille et sa touraure, mais je n'ai pu, attendu l'henre avancée, remarquer parfaitement sou visage.

»D. Comment se fait-il que vous reconnaissiez aussi complètement aujourd'hui cet individu que déjà plusieurs fois vous avez dit n'être pas sûre de reconnaître?

La rásonx. — Je ne reconnais pas dans M. Boiresu l'ouvrier qui en venu le 27 au soir; mais je le reconnais pour svoir été un dimanche sur les boulevaris aver Fischi, en sortant du café Périnet. Il avait ce jour-là un pantalon blanc et une redingote verte. Ils avaient l'air tous deux fort affairés, Fieschi faissit aller et et là ses bras.

D. Quel dimanche avez-vous vu cela?

R. C'est le dimanche avant l'attentat.

M. Marra (du Nord). — Avez-vous vu, le 28 juillet, entrer chez Gérord d'autres personnes que l'oncle?

R. Non, il n'est entré personne.

D. Qui a loue l'appartement?

R. C'est Gérard avec son oncle. Il a dit qu'il arrivait de son pays, qu'il n'avait point de répondans. C'est Gérard qui a payé le terme d'avance, parce qu'on ne mettait pas de meubles dans la chambre.

Bouseau. — Le jour après mon arrestation, J'ai cét confronté avec mademoirelle; effe a dit qu'elle ne me connaissait pas. J'ai dit, quand effe a tét partie, à M. Zangiacomi: « Faite-moi l'amité de faire restrer le témoin, qu'elle vous disc bien encore qu'elle ne ma pas vu, a M. Zangiacomi dit « ce n'est pas la peinc. » Ainsi M. Zangiacomi attachait peu d'importance à cette circonslance.

M' Duroux. — M. le procureur-gederal vons a lu une déposition du 8 octobre. Remarques cette date, le témoin 2 dit dors : « Le orois reconsuitre la personni que vous me représentes; c'est as touraure, mass je m'si pas va sa figure. « Mademoistelle avait det conficentée deux sois antériouvement aves Boircau le 1° 2001, trois jours après l'attentri, res sonvenirs devaient être présens. Elle a deduaré qu'elle 200 le reconnaisant pas. Sa-déclaration sujourd'hui est tercore plus parcise, sur elle dit su Colti que j'avais va le démanche d'apparavant, utest pas celul que j'avais va le démanche d'apparavant, utest pas celul que j'avais va le démanche d'appa-

Maarra (du Nord). — Le témoio n'u pas dit cela. Le témoio dit : « Je reconnais parfaitement l'accesé poù che eve veu da veille, meis je ne le reconnais point pour être l'individu spin est veux le dimanche qui a 'précédé de dir jours l'attentat ». Elle ne dit pas qu'elle est dire que ce ne soit pas l'embatime.

Le PRESIDENT. — Éles-vous-certain que l'individu qui est venu dix jours apparavant a est pas le mêmo que colui qui est venu la veille.

Sophie Salnon. — Je ne le recoonais pas pour être roun la veille, mais sculement pour s'être promiené un dimanche avec Gérard.

D. Vous avez dit que la promptitude avec laquelle il e disparu et l'obscurité de l'allée ne vous avaient point permis de le bien remarquer; ainsi vous ne pourez assurer que ce seit la même?.

R. Je ne puis pas l'assurer.

М. Duront. — Je tirerai de ce fait, daus ma plaidoirie, des conséquences que je développerai.

Le raisurert. - Fieschi, vous souvenez-vous de vous être promené avec Boireau le dimanche indiqué?

R. Boireau me faisait appeler lorsqu'il venait. Je ne me pro-

menais pas sur le boulevard, j'allais de côté et d'autre; je serai allé probablement vers le ceptre de la ville, ou du oôtéde la Bastille.

D. Yous rappelez-vous être sorti avec Boireau sur le boulevard après qu'il vous a fait de nander?

B. C'est encore là une chose qui a pu arriver; mais je ne me rappelle pas positivement le jour, j'ignore si c'est un dimanche ou un mardi.

Me Duront. — Combien de fois Boireau est-il venu demander Gérard?

Sophie Salmon. - Je ne l'ai vu que cette fois-là.

Me Durovy. — Boireau ne montait pas, il demandait Fieschi au portier qui allaît le chercher. Si Boireau était venu, la portière aurait dû le savoir, et cepenilant eliene l'a vu qu'une fais.

Le resument (au temoin). - Etiez-vous la portière de la

Sophie Saimon. — Mes parens gardaient la porte pendant la journée, et moi l'allais souvent chez les voisines.

M. Derost. — Je appelearl les souvenirs du témain sur une autre d'roustance. Elle a dit qu'un jeune homme est venu le dimanche soir vers onte heuves, qui est monté avec Fics-chi dans on appartement, qu'il y est resté guelgne temps et en est descendu. Comment a-telle pur savoir que c'ésist un jeune homme, puisqu'éle avone que dans ce monannt-là-elle gait dans se chambre, et qu'elle ne l'a pos vui

Saxion (Sophie).— Le soir, étant montée chez moi, j'entiqualis M. Gérard qui enfenita; il était aux epirions de miniqui promisieur l'accompagnait; ils sont moutés, ils ont fermé la porte, aubout d'une demineure, Gérard luia ouvert la porte, et il est sorti; mais j'ai seulement entecols sons voir.

M. Duront. - Rien ne dit au temoin que ce soit l'accusé Boireau.

Le rassurer. — Vous n'avez pas vu la personne qui l'accompagnait; comment avez-vous pu savoir si c'était un jeune homme ou un homme agé?

Salmon (Sophie). - J'ai entendu la voir d'un jeune homme.

Le paéndent. - Fieschi, qu'avez vous à dire ?

Firscai. — Je ne me souviens pas de cette circonstance; mais

le témoin a bien pu entendre ce qui se passait chez moi, nos portes étant parrallèles.

Salmon (Sophie). - Presque sur le même carré.

Fizseni. — Je ne me souviens pas que Boireau soit venu plus d'une fois. Je ne tiens pas plus à la condamnation de Boireau qu'à la mienne; je ne dis que la vérité.

M. Duvorr. — Lorsque le témoin a été confronté avec Mores, le 4° août, Morey était plas facile à recomatire; il narait pas encore subi la maladie dangereuse qui l'a accablé depuis, et expendant cette première fois elle ne l'a pas reconona. Je prie letemoin de fixer l'attention de la cour sur les vêtemens, la bouroure et le langage de la personne qui s'est présentée comme l'onale de Gérard.

Salmon (Sopbie). — Il avait un chapeau à larges bords et une redingote bleue.

M. Duron ... Quel était son accent ?

SALMON (Sophie). — Un accent étranger. Le président. — Est-ce le même que Morey?

Salmon (Sophie). - On me l'a présenté une fois; ce mon-

sieur avait l'air un peu plus grand.

M Durony. — Je prie MM, les pairs de fixer dans leurs ourcenirs cette circonstance, que l'oncle de Gérard avait un chapean à larges bords et une redingote bleue. Nous prouverons que jamais Morey n'a cu de chapeau la larges bords ni de rediagote bleue. Enfin l'oncle avait un accent d'aranger.

M. Maxna (du Nord). — Nous devons relever une erreur du défenseur, Le témoir confronté avec Morey aft ; 3 evoit bien que e'est lui, surtont lorsque je l'examine par derrière; c'est bien a taille et au copulence, cependant je le reconnattenis un tout à son accent mérdional. Le juge alors a adressé 4. Morey quelques questions aurquelles il a répondu; le témoir a bien reconnul a voir. Elle a répéde aiquorallui ce qu'elle a dit d'âbord qu'il était de la taille et de la corpulence de l'oncle de Morey.

M. Durost.-Morey n'a point l'accent méridional ou étran-

ger; conséquemment ce n'est pas lui.

Salmon (Sophie). — On m'a montre d'abord un homme avec une redingote bleue, j'ai dit : C'est ne pas lui. Ensuite on m'a montre un autre monsieur, et je dis : C'est bien sa tourpure, c'est lui.

LE PRÉSIDENT. - Vous entendez, Morey?

Morey. - Oui, monsieur.

Boneau. — Le témoin déclare avoir entendu la voix d'un jeune homme. Je demande si j'ai la voix d'un jeune homme;

mon organe est plutôt celui d'un homme âge.

Firscat. — L'obscurité de l'allée est telle que l'on ne peut distinguer si une redingote est bleue, noire ou verte, Je suis coupable, je ne tieus pas à la condamnation de mes complices, mais à prouver la vérité de ce que je dis.

M° Duront. — Le témoin a dit que la redingote était bleue, ajoutez à cela le chapcau à larges bords et l'accent.

M. Martin. — Effectivement la loge du portier est dans un endroit très enfoncé et très obscur.

M. Martin. — Bescher, vous avez dit tout à l'heure qu'une maladie vous avait ôté la mémoire ; vous ne vous rappelez pas avoir fait des pétards, mais des cartouches; à quelle époque?

Bascaan,-Il y a très long-temps'; il y a trois aus.

M. Marrin (du Nord). — Qui vous les avait commandées?

Bascarn. — Je ne sais pas à qui je les ai remises. C'est Herford qui use les a commandées.

D. Y en avait-il une grando quantité?

R. Peut-être une dixaine.

LE PRÉSIDENT. - Huissiers, faites entrer la Nina Lassave.

(Mouvement général et très prononcé de curiosité )
Nina Lassave est introduite : elle est coiffée d'une capote de

gros de Naples vert; sa mise est assez recherchée; elle déelare se nommer Virginie-Joséphine-Nina Lassave, âgée de dix-neuf ans, sans profession, demeurant rue de Long-Pont, n° 77.

L's raissueur. — Dites, en parlant suivant votre conscience, tout ce que vous savre sur les faits qui se sont passés le jour de l'attentat et sur ceux qui l'ent précédé ou suivi, et dont vous avez une certitude complète. Parlez sans vous troubler, et je vous le répête, dites toute la vérité.

Nisa Lissara.—Dans les premiers jours d'avril, Fiezchl' vinc voir à la Salpétrière, et me dit : Maintenant je te recerrai chez moi j je viens de louer un logement sur le boulevart du Temple; mais, pour la première fins, viens me'prendre chez Pepio. Quelques jours après, il m'avait douné rendesvous dans la boutique de l'epin; j'y allai pour acheter un demiquarteron de sucre; Fleschi n'apercerant est venu me joinden. Deur dimanches après, j'aliai pour la dermiter fais ches Fleschi; je le trouval dans une salle dont la fenêtre domnais aur le boulevart. 19 via des morceau de bois ou de planches; Je lui demandai es que c'était : Fleschi me dit que c'était un métier pour faire des cordons. Je lui dis : Tu as comme cela la manie d'achete des métiers, que tu seudes causite moine ches qu'ils ne l'ont coûté. Il me répondit : Sois tranquille, il n'en sera pas de même de celuii là.

Le dimanche 26 juillet, je sis encore chez Pepin la même chose , j'achetai du café. Fieschi me suivit et nous allames à son logement; je restai deux beures avec Fieschi, je vis la machine montée ris-à-vis de la croisée, et je dis à Eleschi; Eh bien! tu vas donc travailler sur ton metier? Fieschi rependît que oui, mais il avait l'air fort troublé. Fieschi me conduisit l'après-midi chez Agarithe, et dit : Allez vous promener ensemble. Il promit de venir me reprendre le soir chez Annette Bocquin , pour me reconduire à la Salpétrière. Je sortis avec Agasithe qui allait à la place Cambrai. Nous primes une favorite insqu'au haut de la rue de la Harpe. Agarathe entra dans une maison du côté de la place Cambrai : je l'attendis dans la rue, et nous allames ensuite diner chez un netit traiteur. Le soir je voulus aller chez Annette Bocquin où Fieschi m'avait donné rendez-vous. Il m'avait indiqué la rue Saint-Pierre au lieu de la suc Neuve Saint-Schastien : je cherchai long-temps. Fieschi m'ayant manqué de parole, je me promeami un peu devant le capal, puis je partis seule à neuf heures, et me sondis chez lui. Ne le trouvant pas, je recommandai à la portière de lui dire que j'étais venue. La portière me dit : Il est sorti vil paraît que ce mensieur ne le quitte pas. Je retourminutle à la Sabatrière.

milioulimanche 26 juillet, j'ai remarque aussi une malle que Fieschi mia dit appartenir à un de ses emis. Il m'avait aussi dit de lui donner une clé que j'avais, parce qu'il avait penda la sienne.

Le leritennin lundi, m'ayant défendu de monter chez lui, je me précentai chez le portier qui me dit qu'il remai de sorttr, je dis à la portière: « Vous diux à Gérard que je suis rus « Meday, n. 65, chez Agaritho. » Je me reudis chez Dagarithes je me la troud nao-chez elle, et je l'averina su houleward du Tenmle. A quelque distance de sa demeure et du côté de la Porte-Saint-Martin, l'apereus Fieschi attablé avec Morey sous la tente d'un café, et buvant, je erdis, de la bière. Fieschi. qui m'avait aperçue, vint à mos, laissant Morey à la table, et s'excusa de ne pas m'avnir rejonte hær, suivant sa promeise, et de m'avoir indiqué par errent la rue Saint Pierre su lieu de la rue Neuve Saint-Sébastien. Il me dit : Je ne puis te parler dans ee moment, je suis avec Morey. Il me donna cent sons pour le cas où l'aurais besoin d'argent. Je me rendis rue Neuve-Saint-Schastien chez Annette Bocquin. Fieschi m'avait dit qu'il me rejoindrait peut-être dens dix minetrs, peut être dans trais houres; à trais houres Fieschi agriva. A peine était-il avee nous, qu'il voulut s'en alter, prétextant des affaires ; je l'engageni à attender quelques instans. Se lui dis qu'Annette était sur le point de terminér une chemise, et qu'il nous accompagnerait toutes deux sur les boulevords. Il témoignait benucoup d'imputience; cependant, après bequeoup d'instances, il resta. La chemise fut bientôt terminde; il nous conduisit jusque de l'autre côté du boulevard, pous quitte en me disant qu'il viendrait me prendre le londemain à la Salpétrière vers midi. I'y vestai jusqu'à neuf houres; Fieschi avait promis de venir me obereher, il ne viot pas; je pris algranu cabrielet qui me conduisit à la Salpétrière.

Ne comptant pas que Finschi vienditait me chember le mardi, je sortis de la Salpétrière à ouze bennes du matin avec la dance Leroux et soo petit garçon.

Il était midi et demi lorsque nous arrivènes un le boulevard du Temple. Environ trente pas avant d'arriver à la deaneure de Firschi, nous entendignes un grand bruit, nous vimes tout le moulé épouvanté; on disait dans les groupes et partont qu'on venuit de tirre des coups defusil sur le roi.

Quelques circonstances me vincent à l'esprit, et je craignir que Fieschi ne fêt l'auteur de l'atteotat. Nous continuàmes notre chemin, et, arrivées sur le boulevard, en face de la maison habitée par Fieschi, on nie montra la fénêtre d'où le coup citat parti, et alors je n'eus plus de doute.

Je concus chez Annette et lui fis part de l'événement; elle le connaissait déjà, et elle me dit que déjà elle s'élait doutée que l'attentat avait été commis par Freschi. Nons sortimes ensemble pour aller sur le boulevard; nous vines h-autoup de monde à la porte de Fieschi; je vou'ais entrer dans la maisonespérant encore que ce n'était pas lui; mais je n'entrai pas, et je revins avec Aunette chez elle.

Le soir, j'allai à la Salpétrière, je pris mes effets les plus essentiels, et je retournai près d'Annette. Je restai avec elle sans sortir jusqu'au lendemain matin. Vers la fin du mois d'avril, Fieschi m'avait dit que s'il lui arrivait malheur, Pepin et Morey auraient soin de moi Lui ayant fait observer que Pepin et Morey ne me devaient rien , il me répondit : Ces choses se font entre amis, moi-même je ferais cela pour eux. En sortant de la Salpétrière, j'aliai chez Pepin, rue du Faubourg-Saint-Antoine, n. 1. Je ne trouvai que Mme Pepin, à laquelle je demandai si elle connaissait Fieschi. Elle me répondit que non: ie lui demandai si elle connaissait Gérard; elle me répondit . encore que unn. Je lui dis que cela était bien étonnant, puisque l'avais vu Gérard causer avec elle dans sa boutique. Elle persista à soutenir qu'elle ne connaissait ni Fieschi ni Gerard. Je lui dis: Dieu veuille que vous disiez le vérité! J'allai chez Annette, je lui demandai pour coucher avec elle. Elle demanda la permission à sa maîtresse, qui consentit.

Le lendemain, j'aliai au Mont-de-Pièle, on je mis mes boucles d'oreille en gage pour cent sous. Ce que Fierchi m'avait dit au sujet de Morcy me revint à l'esprit; j'aliai chex îni, je le trouvai. Il me dit : «Eh bieu i qu'est-ce qu'il veut donc? » Je du vipondits : v Vous le savec tout airsi bieu que moi. « Il replique: « C'est donc Fierchi qui a tr'é le comp? est il mont? » Je réponds: « On dit que oui.» Il me dit qu'il ne fallait rien dire à sa ferme. Il avait des papiers à Fieschi : « Ctaient des papiers imprimés, qui avaient l'air d'une condaunation. Il les brêta en ma présence.

If me dit ensuite: Montes à la barrière du Trône, vous m'y attendence et je vous prefeid. Je pris un fiacre pour ailer au ren'ex-vous. Le sieur Morey ne tards pas à me rejoinder; il be proposa d'alter ches un traiteur où il avait diné avec Ficedi. Je lui dit que je avait pas té inns; mais il me dit; Nous ne pour vous cauver rei. Nous allèmes donc diner. Je lui dis que je l'avais vu le 23 avec Ficedi. Morey me dit que non. Pourquò nier cette chose, lui dis-je? il n'y a que Dien et moi qui entendons ce qui jes dit. Morey finit par en convenir. Il me dit



qu'il avait une malle à me remettre, qu'il allait me louer une chambre garnie, et qu'il me l'enverrait.

Je demandai à Moey comment Fischi qui n'était par mécauleina vait par faire une chos e comme celle 18? Morey me dit : C'est moi qui ai fait le plau; si je ne l'avais pas déchiré, je vous le montrerais. Je lui demandai si c'était Fischi qui vasit charge les causon? Il me dit Il a voulus se mêler de charger trois fisils, et ce sont justement cens-da qui ont crevé; c'est moi qui ai charge fous les autres. Alors, je lui dis: Moi qui ne suis qui une femme, voilà ce que j'aurais fait : Puisque Fischit voulait se sacrifier, il aurait mieux valu prendré elvar pistoles, et, après avoir tiré dessus, se tuer. Il me dit: Il ne perdra rien pour attendre, et il descendra la garde.

Je loi dis encore: On dit que le maréchal Mortier était un bien brave homme; Morey me répondit que c'était une canaille comme les autres.

En sortant de chez le restaurateur, Morey me dit de l'attendre un moment : je le laissai : il me quitta ; puis , m'ayant re-.. joint, it me dit qu'il avait quelques balles dont il venait de se débarrasser. Il me donna rendez-vous au parvis Notre-Dame pour chercher un logement : nous avons trouvé une chambre pour 8 fr., rue de Fourcy; nous avons donné 20 sous d'arrhes, Mais après il réfléchit que c'était une maison garnie, que je pourrais être découverte, et qu'il valait mienz chercher une maison dans laquelle il y aurait une chambre garnie sans que la maison fût en garni, Nous avons cherché une autre maison et trouvé un cabinet, rue de Long-Pont; Morey me dit d'aller chercher mes affaires à la Salpétrière et qu'il reviendrait le soir. Il vint, me dit qu'il n'avait pas trouvé la malle, qu'il l'apporterait le lendemain à neuf heures. Il est venu le lendemain; en apportant la malle, il me dit d'envoyer chercher un serrurier pour ouvrir la malle : qu'il ne voulait pas être la ; mais qu'il me demandait les livres qui était dedans. Je fisouvrir la malle. Morey revint le soir , je lui montrai quatre volumes et un carnet que j'avais trouvés dans la malle. Je dis à Morey qu'il fallait déchirer les feuilles écrites du carnet ; il me répondit : il n'y a pas moyen, il a écrit partout, même sur la couverture.

Il n'y a pas moyen, il a écrit partout, même sur la couverture. Je me déferai de ce carnet; quant aux livres, ils n'entreront pas chez moi. Je lui remis le carnet et les livres qu'il emporta, Morey me dit de vendre les effets qui étaient dans la malle, mais de ne pas les vendre à Paris; il ne promit de me donder 50 out 60 fis pour aller à Lyon. Annt cels; j'avais demandé à Morey si une robe de loine qui m'appartenait se trouvait dans la maile, et il m'avait tépondu que oui. Je dis encore à Morey que j'avais bisée éhaz Fischi des lettres du mon fière, et que je craignais qu'elles n'indiquassent mon adresse et ne ne compromissent; il me dit ne enigee rien; pei ui a fait brûter tous ces papiers, et parmi ces papiers il y en avait un auquel il tenaît beaucoup, que je lui ali fait brûter auxil.

Morey revint le fendemain soir; j'étais sortie en laissant ma clé à la portière, il m'attendit deux heures dans ma chambre; il-partit, et je rentrai comme Morey venait de s'en aller. Depuis, je ne l'ai pas revu.

Le presupert. — Yous avez dit quo quelques circonstances vous avaient fait craindre, Jorsque vous avez appris l'attentat, qu'il n'eût été commis par Fieschi. Quelles étatent ces circonstances ?.

R. Cétait le logement qu'il avait loué dans le centre de Paris et qui était tels chee; le lois que j'avais vu chez lui, la maèle, le été qu'il avait demandées, et èssin la figure décomposée qu'il avait.

- D. Jusqu'où avez-vous accompagné la dame Rous?
- R. Jusqu'au boulevart.
- D. En la quittaut, n'étes-vous pas aliée dons le rue Basse?
- R. Non, j'ai été tout de suite chez Annette.

D. Ainsi vous n'auriez pas été dans le rue Basse, parce que vous saviez que d'était par là que Fieschi devait s'échapper ?

- R. Non. monsieur.
- D. Cependant la dame Roux a déclaré qu'elle vous avait vue descendre dans la rue Basse?
  - R. Je vous assure que non-

'D. Ne vous souvente vous pas de quelques autres courses faites avec Morey en revenant de la barrière Saint-Autoine? Wavez-vous pas été chez Lesage?

R. Sur le louitevart même, avant de rentrer dans Paris, il m'a dit: attendez moi, je vals donner à Lesage le livret de Fieselli, et rendre à ce pauvre Bescher, le passeport qu'il avant prêté. D. N'a-t-il dit plutôt qu'il allait redemander le livret; car on comprendrait pas qu'il allât porter un livret à Leuge, taudis qu'on comprendrait très bieu qu'il aurait été le reprendre?

R. Si je me trompe, c'est que je ne me rappelle pas.

LE PROCURSUR-GERERAL. -- Vous être bien certaine qu'il a parié de livret?

R. Oui. Il est entré chez Lesage, et je l'ai attendu un mo-

Le regiment. — Quand vous avez été arrêtée, on a trouvé sur vous un billet que vous adressies à quelqu'un sur votre situation malheureuse: I qui était adressé ce billet? I

R. Il n'y avait que Morey qui venaît me voir, et à qui je pouvais écrire.

D. Que disiez-vous dans ce billet?

R. Je hu anonexis l'intention de me tuer. En effet, j'avais l'intention de me jeter à l'eau le soir ; si j'avais pu emportes h malle avec mol, je l'aurais fait, parce que je craignais qu'effe ne compromit les personnes chez les quelles elle était.

D. Vous arez dit que vous eroyies que Fieschi avait été-ué par l'explosioni; avex-rous conserré long-tempe cotte crozacce.

R. Non, momieur. Le jeudi, je dis à Movey: Fieschi n'est danc pas mor? Morey me dit : o'est bien malbeureus; il vaudrait mieur qu'll' fot mort; je ini avait pourtant bien recommandé de charger un pistolet et des brûler la cerrelle, sjil était arrêté. Il avait dit out et ne la pas fait.

LE PAÉSIDENT, à Fieschi. Morey vous avait il, en effet, donné ce conseil?

Fiscom, avec une vois, un peu émus. — Il me l'avait dit; mais moi, pnisqua j'avais en la courage ou la sociétates de faire une action parville, j'ài prédété d'aller à l'échataut pour servir d'exemple. Pai pris mes forces norales, comme ja l'ai fait quand j'ai-été transféré dans les cachots da la Conciergerie, et j'ài véen pour être utile à mon pays.

Le resident, au témoin. — Lorsque vous avez été interrogée la pressière fois, poorquoi n'avez-vous pas voulu nommer Morey?

R. J'avais l'intention de ne pas le comprometire. Mais n'ayant pas l'habitude de mentir, je me serais compde à chaque instant, et alors j'ai pris le parti de dire soute la vérité.

- M. Marrie (du Nord). Voiei un passage de l'interrogatoire de la fille Lassave :
- " « D. Connaissez vous le nommé Morey ?
  - и Non, monsieur.
- Nous faisons des représentations à la fille Lassave sur l'intéret qu'elle à à dire la vérité; nous lui disons qu'il résulte de l'instruction que Morey est allé chercher le commissionnaire qui a porté la malle, et qu'il l'a accompagnée.
  - » La fille Lassave nous dit : Eh bicu, oni, monsieur, c'est Morey qui a fait porter la malle ici. »

Relativement an billet, voici comuent le billet est conçu: a Vous êtes prié de ne plus aller voir Nioa, elle n'existera » plus dès ce soir; elle l'aisse dans sa chambre la chose dont » elle était dépositaire; voilà ce que c'est que, de l'avoir si » vite abandonnée. Adieu, après ma mort arrivera ce qui » pourra. »

On demande à la demoiselle Nina : « Est-ee, vons qui aver écrit ce billet?

» R. Oui, monsieur. »

On lui demande à qui elle a écrit ce billet, elle ne reut pas d'abord le diro : et enfin, sur les instances qui lui sont faites, elle déclare que c'est à Morey.

Nous avons voulu par cette relation, constater les efforts qu'elle avait faits d'abord pour ne pas nommer Morey dans sa déclaration.

Riesar. — Au moment de la conversation où Morey m'engageait à me tuer, Pepin était présent. Je lui dis : Non, ou je me bats jueup à ettinétion, e i jegorerari euru qui m'attaqueront à me tuer, ou je ne serai pas tuet, et alors je préfère à aller à l'échaiud. Pepin répondit : Mais au moins, il faut être discret. Prenez le tableau de Louvel, et vous verrez qu'il est most sans déderar personne. Le n'ai pas fait de même; je crois que mes déclarations seront utiles à jamais à mon pays, qu'ella reculeront peut. étre une révolution à vingé ans pu à jamais, et le gouvernement saura ec qu'il a à faite; Moi, j'ai fait couper plus de larbes de boue que toute la garde mationale. J'ai mis le roi à même de passer partout, et je le freia voir dans non plaidoyer, lorsque la cour aura la bonté de m'entedre cine mineute. M. MARTH (du Nort). — Nous avens dit tout-à-l'houre à la cour que c'était avec une peine éttréme qu'on avait du-tenu de la fille Lassave les déclarations relatives à Morey. Dans son interrogatoire du 5 soût, elle a rendu compte des circonstances qu'elle vient de nouveau de réveller à la cour. Sans entrer dans les mêmes déreloppennes, il est utile de faire remarquer que toutes les circonstances révélées par la fille Lassave le 5 août se sont trouvées parfaitement d'accord avec les faits révélée par l'éschà au moment oil il éest décide à dire la vérité; or, vous saves que pendant très long-temps, à partir du 36 juillet, l'éschà a téprité de toute commun-nication avec qui que ce soit, de telle sorte qu'un concert a été-impossible entre lui et la fille Nina.

(Me Dupont demande la parole.)

Fizscat. — Pardon, M' Dupont, j'ai un mot à dire. Je demanderai à M. le président et à M. le procureur général s'ils , eroient qu'en faisant retrouver les livres qui étaient dans ma malle, cela pourrait servir à quelque chose. ...

La paésiment. — Faites-les trouver.

Fizscut. — Je prierui qu'on me donne du papier et une plume. Maintenant Mo Dupont peut parler.

(Un huissier remet à Fieschi une plume et du papier.)

M° Duront — Je demanderai au témoin si, au moment où elle est allée avec Morey à la barrière Montreuil, ils n'étaient pas convaincus tous deux que Fieschi était mort.

LE TEMOIR. — Oui, j'en étais convaincu, et Moi ey le cruyait aussi.

Mº Duront. — C'est donc au moment où Morey croyait que le seul témoin qui pouvait l'accuser n'existait plus, qu'il a été vous conter inute sa complicité?

Le temoir. - Oui.

M° Dupont. — N'est-il pas vrai que le projet de faire avertir le témoin de la Salpétrière, avait été arrêté entro elle et Fiesch i ponr être exécuté à la fin de juillet?

Le remoix. — Huit jours avant les sêtes de juillet, Fieschi m'avait dit : « D'ici en quinze, ou je serai mort, ou tu ne seras plus à la Salpétrière, « sans entrer dans aucun détail.

Me Duront. — Le témoin nie toujours qu'au moment où elle apprit qu'une détonation venait de se faire entendre, elle

ait quitté la dame Roux comme une femme épecdue, et se soit précipitée dans la rue Basse-du-Ternule.

La raésuzert. — C'est la même question que je lui as deja faite. Persistez-vous à nier que vous soyez-entrée dans la rue Basse?

La rasson. — Fai voulu aller à la maison de Fieschi, et quand la foule m'a arrêtée, je suis descendue tout de suite pour aller dans la rue Saint-Schastien.

Me Diriost. — Apris s'être convaineue par l'inspection des lieux que l'attentat avait été commis par Fiscohi, il fille Lassavo n'a-t-clie pas quitté la femme Rous pour courie à la Salpéiriere, et n'a-t-clie pas dit à une autre femme r. Le auis perdue, je ne puis rester plus long-temps ics.

Le TEMOIN. - J'ai seulement dit que je n'avais rien vu.

Le referenze. — Vous ne dites pas que vous étiez bien 'malheureuse?

R. Non, je n'ar rieu dit, j'étais tellement agilée, je vous as-

sure, que n'ai pas dit que j'étais pendue.

Le passibent. — Vous avez pu dire dans ce moment de trou-

ble des choses dont vous ne vous rappelez pas.

Me Duront. — Je demanderni à la fille Lassave si elle n'a

pas manifené du chigrin, mais de la terreur?

Le Trudon. — Oui; convaincue que moi et ces autres demoiselles alfions cher Frenchi, et quo n'aurait rien de plus presséque de s'informer des personnes qui y allaient, je craignis de
me voir arrêter? nac des premières; maris e n'ai point dit que
jétais perdue, que jétais biene malleu; euse.

Me Durort. — Je n'ai pas l'intention de soutenir que la fille L'assave était la complice de Pieschi; muis je ne cache pas que j'ai la conviction intime qu'elle savait tout ce qui se préparait, et tout ce qui s'est fait.

Le TEMOIN. - Je jure que je ne le savais pas.

M' DUPONT. — Je veux constater quel a été l'état moral de cette demoiselle au moment où elle apprit que le coup était bit.

Le renom. - Oni, j'ai été troublée, bien troublée.

Me Dorone. — La veille de l'attentat, le handi ; l'ieschi n'atait-il pis dit à la demoiselle Lassave qu'elle aurait à ouvrir une malle? Le resons. — Non, c'est Morey qui, m'a appris qu'il avait une malfa à me remettre.

Mº Durout. — Cependant vous avez dit dans Finstruction, après l'avoir pié d'abord, que Fieschi vous avait dit da faire ouveir la malle.

Le tamoin. — Cest vrai, je l'ai dit ; mais c'était pour auver Morey; tant qua ja le pouvais , je ne soulais pas parler de lui.

Me Doroxr. — On demanda au témoio quand Eisschi lui avait dit d'ouvrir la malle; elle répondit à la date du 3 août, que c'était le lundi.

LE rémois. — Out, c'est vraf, je l'ai dit; si j'avais pu, je me serais tout mis dessus; et si je pouvais encore aujourd'hui..... M. Martin (du Nord.) — Il faut foire une observation.

An attain (du tout). — It aut que l'avocat vient puisar les grétendues contradiction de la fille Lassye. Or, le défenseur ne cierc pas que dans cet herroropatric se montre la genée, de la part de la fille Lassye. (du fille par de la fille Lassye), de de part de la fille Lassye. (de ne pas nommer Morey, et de l'incuelpre le moins possible. Cet dans la déposition du 5 soult qu'elle dit : le vais directoure la vérifié, et désormais je ne cacherai plus ire directoure la vérifié, et désormais je ne cacherai plus ire de l'est de la comment de la co

M. Derorer. - Nous discoterons ce point.

M. Martin (du Nord.) — Vous voulez mettre le témois en opposition avec elle-nième; il est bont de montrer où vous allez puiser ces prétendues contradictions.

M° Devotr. — Je prétende que dans le déclaration du 3 soût, la fille Lanare étatiféculeur elle-mênes. Elle a été dans l'appartement de Fleschi la veille. J'avant-veille; cile « dit agré del quitteria li sălsptrires, ejel as eta savere de la Saje-trière comme épociue, celle réast cachés ; elle avait une crainte très légitime d'être compromise. Je dis que dans l'interegaciore du 3 soût la fille Lasare se défendait et ne défendait pas Morres.

Le respert. - Tout cela se placera dans les plaideires.

M' Duront, — Je ne puis aller chercher des coutradictions que dans les dépositions des témmins. Je dis à la cour que la fille Nina, interrogée sur la personne qu'i la autorinée houvrir la malle, répond que c'est Fieschi, on lui domande quel jour, et else indaque un jour où elle a vu Fiesehi, lo landi.

Le τέμοικ. — Une fois que je me suis vue arrêtée, je me suis dit qu'il ne fallait compromettre personne, et j'ai eu l'intention de tout prendre sur mon compte.

M\* Deroyr. — Le témoio a dit qu'elle avait vu Morey le lundi, huvant de la bière avec Fienchi sur le boulevat. Il y a contradiction sur l'heure et sur le lieu. La fille Nina a dit dans sa première déposition que c'était à trois heures ; elle a dit ensuite que c'était à true heure.

La TEMOIN. — C'est à une heure.

M° DUPONT. — Dans un interrogatoire, elle a dit que c'était à un café près de la Gaité; dans un antre, elle dit près de la Porte-Saint-Martin.

LE TEMOIN. — Fai dit en allant du côté de la Porte-Saint-Martin, et non pas en allant du côté opposé, vers la Bastille; mais c'était près de la demeure de Fieschi.

Me Duront. — La déclaration est formelle à cet égard. Le témoin a dit : Près de la Porte-Saint-Martin.

Le Temoin. — C'est tel que je le dis.

M. Duront. — Je demanderai au témoin combien de fois elle a vu Morey dans sa vie?

La Temoin. — Je ne l'ai pas complé, il me serait impossible de le dire. Le pressionne. — Quelles ont été vôs premières relations

avec Morey? Lитвионя, — Je l'ai vu venir chez ma mère; je ne lui ai jamais parlé en particulier. Je l'avais vu avec ma mère et

Fieschi au moulin de Croullebarbe.

Me Durost. — Depuis combien de temps n'aviez-vous pas
vu Morey lorsque l'attentat a été commia?

LETEMOIN. — Il y avait dix-huit mois; c'était depuis que j'étais à la Salpétrière.

M' DUFORT. — Le lundi 27, lorsque le témoin s'est présenté chez Gérard, sans monter dans son appartement, qu'est-ce que la portière lui a dit?

Le TEWOIN. - Elle m'a dit qu'il était sorti.

Mr DUPONT. — Dans tous les interrogatoires, et il y en a quatre ou cinq, on demande au témoin ce que la portière lui a dit. Elle répond: « La portière m'a dit que Gérard était dans la cliambre avec son oncle, et que son oncle ne le quittait plus. » Et maintenant voici que la portière a dit seulement que Gérard était sorti.

Lz TEMOIN. -- Il est possible que je me trompe maintenant;

je ne m'en souviens pas.

Le raésident. — Requeillez bien vos souvenirs. Vous rappelez-rous si, lorsque rous avez été demander Gérard, la portière rous a dit : a II est chez lui renfermé avec son oncle, qui pe le quitte plus.

LE TÉMOIN. - Je crois que c'est là ce que la portière m'a

M. Манти (du Nord). — La portière n'a t-elle pas ajouté que l'oncle avait défendu de ne laisser monter personne?

La танови. — Oui.

Me Duront. — Je demanderais si des souvenirs ainsi rappelésont aucune valeur.

LE ZÉMOIN. — Ce sont mes premiers souvenirs qui doivent prévaloir. Je l'ai déclaré à l'époque où ma mémoire était plus

fraiche.

M. Duront. — Qui a dit au témoin que l'accusé Morey était
à une heure dans la chambre de Fieschi le lundi?

LE TEMOIN.— C'est Morey qui m'a dit qu'il y avait passé une partie de la nuit.

M° Durort. — Le témoin a dit que c'était Fieschi qui le lui avait dit.

LE TEMOIN. - Non, monsieur.

M. Duront. — Le témoin a bien la certitude que c'est Morey qui s'est accusé lui-même?

LE TEMOUN. — Oui, c'est Morey qui m'a dit qu'il avait passé une partie de la muit avec Fieschi.

M. Durony. — Yous avez déclaré dans votre confrontation avec Morey, le 26 août, que c'était Fieschi qui vous avait dit qu'il était avec Morey.

Le TENOIN. — Fieschi m'a dit chez Annette qu'il était chez lui avec Morey, après que je les avais vus boire de la bière.

Me Duront. -- Le 29 juillet au matin, la fille Nina s'est présentée chez Morey; des papiers ont été brûlés.

LE TEMOIN. — Il y a cu des condamnations de bruiées de vant moi ; ces papiers étaient dans un portefeuille en parchemin.

Me Duronz. - Le gour qu Morey et la fille Nina out été à la barrière du Trône, n'a-t-elle pas manifestéh Morey le plus grand desespoir? Ne disait-elle pas quielle ne savait où aller?

Le TEMOIN. - Oui, je n'avais plus que cent sous.

Me Dusons .- N'aver-vous pas dit que vous me ponviez plus remour à la Salpetrière, fillatter chez votre mère, avec laquelle vote étiez hrondisée ?

Le TEMOIN. - Oui, j'ai dit cela. Une fois sortie de la Saludtribee, on no next plus y renter.

M. Duront. - N'avez-vous pas dit à Morey qu'il ne vous resteráit ou'à vous ieter à l'eau?

LE TEMOIR. - Qui, ic.l'ai dit.

Me Duront - N'avez-vous pas parle à Morey d'un firère one vous avez à Lyon?

LE TENORS. - Qui.

M. Durony. -- Morey n'a-teil pastit : « Alors il vant mieny aller abez votre frènc use de vous ieter à l'eau?

Le Tenoin. - Oui, mais j'ai ajouté: Je n'ai pas d'argen nour m'en sher : et Morey m'a dit alors en il me donnemit 60 francs.

M. Dupost. - Comment.done se fait-Il que deus les interrogatoires du témoin, elle traduise ce fait d'une surre facon ; que ce soit Morey qui vouitie l'envoyer à Leon, et que ec soit elle qui refuse de quitter Paris, quand elle n'avait autre chose à v faire que de se jeter à l'eau?

LE remore. - Je lui ai dit que l'avais un frère à Erron; il m'a dit : Pourquoi n'allez-vous pas le retrauver? Clest dui qui ш'у а спиваес.

M. Duroxr. - Pourquoi alors refusies-vous d'v.aller?

LE TENOR. - J'attendais que Morey m'asportat las Go dr. Du moment où je les aurais eus, je serais partie.

M. Duront. - Le témoin a cependant dit dans plusieurs interrogatoires, et des témoins sont venus déposer qu'elle avait dit que Morey voulait la forcer à s'en aller, et qu'elle n'avait nas voulu absolument aller à Lyon.

Le TEMOIN. - Je n'ai pas dit cela; j'ai toniburs dit que j'attendais les 60 francs pour partir. J'ai dit à Morey : Une fois que je serai à Lyon., que vous serez débarrassé de moi, vous me laisserez la. Il m'a dit que j'y resterais soulement un en ou deux. Je Iui ai dit alors: Ce n'est pas cela que vous aviez promis à Fieschi. U me répnodit qu'une fois que les bruits po-, raient apaisés, il me ferait revenie.

M. Derears. — Il me serait impossible du retrouver des déclarations relatives à ceilt ; je mi en rapporte à ves sourcaire; mais il est constant que Nima a dit, et que des témoiss set appayé la déclaration, que Morcy roulait absoluement Ja can traindre à quitter Paris, et que c'est elle qui s'y était relaudeet avait repouses son project d'aller à Lyra.

M. le procurent-général eite les déclarations de la filie

M. Durorr. — Il v'en résulte pas moins que c'est Mosey qui a voulu faire sortir de Paris le témoin, mais que c'était d'un consocitement commune, que cette ille nivyant pas d'aile à Paris, ne demandait pas mieux que d'ailer en olsercher un chez son frès de

Le témoid a dit que Fieschi lui avait dit qu'il l'avait assomemandée à Morey. A quelle époque Fieschi lui a-t-il dit ceta? Le resour. — A la fin du mois d'avril. Il me l'a encore re-

nouvelé quelques jours avant les fêtes de juillet.

M. Durost. — On a interrogé le temoin sur ce point dans

M. Duronx. — On a interrogé le témoin sur ce point dans l'instruction, et elle s'est contentée de répondre que la recommandation avait eu lieu dans le mois d'avril.

LE TEMOIN. - C'est nu mot que j'ai oublié.

M. Durost. — La fille Nios a pretendu qu'à la barrière, chez le traiteur, elle n'avait pas faim, et qu'elle n'a pas demandé à diner. Ainsi, elle prétend qu'elle n'a pas mangé co jour-là. (Musmures dans l'auditoire.)

LE TENOIS. — Ce n'est pas moi qui ai demandé à diner; on n'a donné une soupe, et j'y ai à peine touché.

M. Doroux: — On devrait comprendre les paroles des avoeats dum de sens qu'ils les disent; je n'ai pas dit que la fille Nma n'avait pas mangé de la journée, j'ai dit qu'elle avait pas mangé duns cette partie du jour. Nous entendeous les témoirs qui dirout si elle, n'a pas très bien mangé. (Neuveaux mours qui dirout si elle, n'a pas très bien mangé. (Neuveaux marmures.)

LE TÉMOIN. - Non, oh! cela...;

M Durons — Je ne remplis pas ici des fonctions bien agréables, et il est tres pénible pour moi de voir accueillir mes paroles par des musmures.

Le président. - Dans une assemblée aussi nombreuse, &

est impossible d'obtenir le plus profond silence. Je n'ai rien entendu dont vous puissiez vous plaindre.

M' DUPONT. - En sortant de chez le traiteur, le témoin prétend que Morcy lui a dit : Je vais jeter des balles.

La Transis. — Il me dit: Attendez moi un moment. Je le laissai, et il revint presque aussitôt en me disant: J'avais quelques balles dans ma poche, je viens de les jeter.

M' DUPONT. -- C'est bien en sortant de chez le restaura-

LE TEMOIN. - Oui.

Me Duront, — Ainsi Morey a attendu pour jeter ces balles que vous ayez fait votre repas?

Le тёмога. — Il paraît qu'il a attendu, puisque c'est après le repaz que la chose a cu lieu.

M. Duront. - Morey n'a-t-il jeté que des balles?

Le remoin .- Je n'y étais pas, je n'ai pas vu ce qu'il avait jelé.

M' DUPONT. — Je vais m'expliquer sur ces balles. D'après le procès - verbal qui a été dressé, il est constant que les balles trouvées à la barrière du Trône n'ont pas servi à charger les canons.

Le temois. - Je l'ignore, je ne puis dire que ce que j'ai vu.

M. Duroar. — Le procès-verbal porte qu'on a comparé les balles treuvées à la barrière avec la balle extraite de la blessure de M. de Rieussec et de quelques autres personnes blessées; elles se sont trouvées de quelques grains plus lourdes.

LE PRÉSIDENT, - Tout cela est étranger au témoin.

M' Deroor. — Je vaja dire pourquoi je demandais au témoin si Morey a'urait pas jeté autre chose. Fiscabi ne pouvant s'expliquer que Morey ett fait les halles avec le moule qu'il avait chez lui, a dir que Morey avait un autre monle. J'ai fait la question au témoin, proce qu'il est évident que si Morey avait eu le moule, il l'aurait jeté en même temps que les balles.

Le président, au témoin. - Savez-vous s'il y avait autre chose que des balles?

Le TEMOIN. -- Non; monsieur. Je n'ai pas regardé ce que faisait Morey. Il m'a dit : Attendez-moi un moment; et j'ai

peusée que quand un homme disait cela à une femme, elle ne devait pas se retourner. En effet, je n'ai pas vu ce que Morey faisait.

M' DUPOST. --- Morey a-t-il dit au témoin qu'il avait rencontré Fieschi le 28 au matin ?

La TEMONI. — Morey m'a dit qu'il avait rencontré Ficschi le 28, sur les unze heures, près du Grenier d'Abondance; qu'il lui avait dit: Commeut, vous voilà encoret et que Ficschi lui avait répondu : J'ai le temps; le tambonr ne bat pas encore.

M° DUPORT. — Comment Morey a t-il pu dire cela, quand il est constant, de l'aveu de Fieschi, qu'il l'a vt., lui, rue Bassedu-Rempart?

Le transon. — Morey a dit cela. Je ne sais s'il avait un intérêt à indiquer un lieu plutôt qu'un autre; mais j'affirme qu'il m'a dit cela.

M' Duront. - Morey ne pouvait y avoir aucun intérêt.

Le Temoin. — Je répète les paroles telles qu'il me les a dites.

M' DUPONT. — Morey vous a dit qu'il avait chargé tous les canons, excepté trois qui avaient crevé.

LE TEMOIR. - Oui, Morey m'a dit cela,

Me Dorost. — Comment Morey a-t-il pu vous dire une chose pareille, quand Morey disait que Fieschi était seul dans la chambre.

Le remoir. — Il ne m'a pas dit qu'il fût dans la chambre quand Fieschi a mis le feu, mais il m'a dit qu'il y était lorsqu'on avait chargé les canons.

Me Durour. —Pour dire que c'étaient ceux que Fieschi avait chargés qui avaient crevé, il aurait fallu qu'il les eut vus quand ils avaient crevé.

Le résoux. — Morey m'a dit cette chose-là. Peut-être que la description qu'il avait lue de ce qui lui était arrivé lui avait fait connaître que c'étaient les canons chargés par Fieschi qui avaient crevé.

Me Durort. — Le témoin a dit qu'elle avait demanilé à Fieschi comment il avait pu faire cette machine, puisqu'il n'était pas mécanicien; cependant son état est d'être mécanicien.

Le Témois. - Fieschi s'est doané comme méranicien auns le

logement qu'il occupait, mais il n'était pas métanicien de sou état: du moins je ne l'ai pas vu pratiquer.

Me Duront. — Comment le témoin peut-elle dire cela, puisqu'elle a vu Fieschi faire le bâtis de la machine?

Le Témoin. — Non, monsieur, je ne l'ai pas vu faire, je ne l'ai pas dit : j'ai vu seulement des morceaux de hois contre le mur et contre la croisée; mais je n'ai pas vu Fieschi y funcher.

Me Duront. — Cependant le témoiu lui avait dit : Tu fais toujours des métiers, et tu perds dessue? .

En τκουπ.— J'ai dit qu'il achetait des métiers sur lesquals il perdisi Il min dit que la morceanx de bois étaient destinés à faire des machines pour filer des cordons. Il en avait deβà acheté un à Croullebarbe : il l'avait revendu à perte, mais il ne l'avait pas fait lui même.

M° Duront Morey a-t-il dit au témoin qu'il avait conseillé: 3 Pieschi de se brûler la cervelle?

Le Tésour. — Morey m'a dit qu'il avait conseillé à Fisschi de hien chayger son pistolet; que Fisschi avait promis de la faire, et que cependant il ne l'avait pas fait. Morey mo dit encore que Fisschi était un bavard; qu'il avait annoné à plussieurs personnes, entre autres à Boivean, qu'il y avaite du Bruit à la revue, et que Boireau en avait parié à son atelier.

M\* Durour. - Comment Morey a-t-il su cela?

Le résour. — Nous avions lu dans les journaux que Boireau était arrêté.

M° Durost. — Lorsque la fille Nina a commence à dire que Fieschi svait dù se brûter la cervelle, Fieschi niaît tout; c'est après la confrontation avec Nina qu'il a dit comme elle, en répondant oni à toutes ces questions.

Le TEMON. — Lorsque j'ai été confrontée la première fois avec Fieschi devant M. Zangiaconi, o'était pour le reconsitre, il n'avait pas été question de l'affaire. Le lendemain, une autre confrontation a eu lieu en présenre de M, le président de la cour.

M\* DUPONT. — Dans cette confrontation, Fieschi avait tout nié jusqu'alors. Il a répondu oui sur tous les dires de Nina. Je passe à d'autres faits.

Le 30 juillet, la malle a cié apportée par Morey. Morey n'était pas présent à l'ouverture de cette malle. Je demande au témoin de bien préciser si elle a revu Morey ou non depuis le moment où on lui a apporté la malle.

LE TEMOIN.— Oui, monsieur, je l'ai vn le soir; il est revenu le soir; on peut s'en informer auprès de la dame de la maison, car elle l'a vu.

Me Duront, --- Ainsi, depuis le 30 au soir, elle n'a pas va Morey.

LE TEMOIN. - Non , monsicur.

M° Duroux. — Cependa ot la fille Nina a dit dans ses interrogatoires qu'elle a vu Morey le lendemain 31, dans la journée, et que c'est le lendemain qu'elle lui a remis les livres, et pon le 5 a au soir?

LE TEMOIS. — Oui, monsieur, c'est vrai, je m'étais trompée. M' DURONT. — Le dimanche vous y êtes retournée : la dame Mouchet vous a dit que tout le monde était sorti.

LE TEMOIN. — Morey m'avait dit de revenir le samedi matin; ne le trouvant pas, j'ai craint qu'il ne fût arrêté.

Me Duront. - Quand le témoin a-t-jl su que Morey étalt arrêté?

LE TEMOUR. - Lorsque j'ai été arrêtée moi même.

M° Durorr. — Cependant un témoin, le portier de la maison, déclare qu'elle favait antérieurement que l'oncle était arrêté.

Le venour. — Au moment ou on me parla de la malle, et lorsque je niais tout, le juge me dit : Mais Morey l'avoue. Je dis : Il est done arrêté, on me répondit qu'en effet il était arrêté.

M<sub>c</sub> Deroyr.' — Morey, selon vous, a emporté les livres et le carnet, il vous avait recommandé de les brûler, parce que le carnet était écrit à toutes les pages jusqu'an dos?

Le trèces. — Ayant voole déchirer les feailles écrites du carnet, Morço mei di qu'il y avait de l'écriture de l'écelis, que le livre était écrit partout, même sur le carriet, et qu'il fallait le brêtler; il a emporté ensuite-de dos, en diant qu'il le détutient pour épuir néthét pas éche lui.

Me Deroxr. — Le témoin avait jeté sur les yeux sur ce carnet.

Le Témon. - Out, monsieur, je l'ai vu et scuilleté. Me Duront. - Le témoin a dû voir que sur quatre-vingt-

ALOU I

trois pages, il n'y en avait que deux ou trois; sur le recto desquels il y avait quelques chiffres, quelques deritures?

LE TEMON. — Je ne puis dire combien il y avait de feuilles écrites, mais j'ai remarque des feuilles sur lesquelles il y avait beaucoup de chiffres dont je ne comprenais pas la signification. Sur la dernière il y avait écrit le mot baa, 15,50, et plus loin les mots matelas, chaises, etc., avec les prix marqués sur chaque objet.

Me Dupont. — Mais si le témoin a bien inspecté le carnet, il a dû voir quatre-ving-trois pages blanches.

LE TEMOIN. — Il y avait des pages qui n'étaient pas écrites, et à la suite des pages entières d'écriture.

Me Durort. — Il yous avait dit, selon yous, qu'il y avait de l'écriture jusque sur le dos, et cependant il n'y avait rien d'écrit au commencement.

Le temoir. — Il y avait des pages écrites au crayon, mais il y avait des pages blanches.

Le président. — Le procès-verbal constate l'état dans lequelle carnet a été retrouvé, et l'on a fait le fac simile des feuillets.

Me Dυνοντ. — Le fac simile ne contient que trois pages d'écriture; ainsi, il n'est pas vrai que ce carnet soit écrit d'un bont à l'autre.

LE PRESIDENT. — C'est à Morey, et non pas au témoin, que s'adressait l'observation.

Nina LASSAVE. — Morey a peut-être eru que j'oublierais de

brûler le carnet, il l'a emporté afin de le brûler fui-même.
M' Duvorr. — Le procès-rerbal constate que le carnet retiré de la fosse d'aisance a'été remis à un expert. L'expert a detaché huit feuillets qui parsissient contenir de l'écriture; sur ces huits feuillets qui parsissient contenir de l'écriture; sur ces huits feuillets il en a rendu quatre, sur lesquels on n'a déconvert aucune trace de canaches; quatre seulement conte-

naient des chiffres ou de l'écriture.

J'aurais aussi quelque chose à dire sur le transport des livres, mais j'attendrai que Fieschi soit expliqué.

Priscan. Si M. le président a pris des mesures d'après les indications que l'ai données pour que les livres se retrouvent, lis net arderont pas à y être mis entre les mains de la justiee. Ils sont déposés chez le portier de la maison, où sont les archives du royaume; je en me souviens pas du nom de la rue. Le

. Googi

portier est un nomme Schwartz; c'est lui qui a prété le mon e pour faire les balles. (Vive sensation.) Elles étaient plus forte<sup>8</sup> que le calibre des fusils, voilà pourquoi il a failu les forcer. Laurent pourra dire comment la malle a été enlevée.

Dans tout ce que je dis l'a, je n'ai point d'intention de faire trancher la tête à mes complices; je ne cherche pas à y comprendre la mienne, je ne cherche pas à me justifier, mou seul

but est de faire connaître la vérité.

Vous M. le président, le premier de tous les juges qui mont interrogé, vous savez faut bien que je ne vous ai jamais demandé d'avoir recours à la elémence en ma faveur; je ne mendierai pas pour saver ma vie, je suis décidé à mourir pour servir d'exemple. Il faut des vietimes, et je dois être le premier à monter à l'échafaud, mais je mendierai la vie de mes comblees.

Il ne faut pas que le gouvernemet, que mes juges, que la nation, ni l'univers, evoient que jai fait ces déclavations dans le but de sauver ma vie. Le peuple et la nation, le monde extier me jugeront quand je sersi à mon dernier moment. Il s'agit de savoir poarquoi jai soupeonné la trahison de Morey à mon ézard; le voiei;

J'ai donné à Morey les balles pour charger les fusils; elles étaient plus grandes que les calibres; il fallait les forcer pour les faire entrer dans les canons, il fallait pour cela les frapper, avec un maillet. Mais quand même elles auraient été plus petites que les calibres, rien n'est plus facile que de charger une arme de manière à la faire erever. (Sensation universelle et prolongée.) Morey a fait un tour de chasseur : étant un des premiers tireurs de France, il connaît l'effet des armes à feu comme je le connais moi-même. Il suffit de ménager, en chargeant une arme, un espace vide entre la poudre et les balles, on est sur alors que par la compression de l'air les canous creveront. (Nouveau mouvement.) Il sera facile aux gens de l'art de s'assurer que tous les fusils n'étaient pas chargés au même point, voilà pourquoi plusieurs ont crevé de manière à faire sauter les débris de la culasse en face de moiet à me laisser mort sur le coup. (Vive sensation.)

Il n'était pas besoin pour cela d'aller chereber des balles plus fortes que le calibre ordinaire i on aurait pu aussi bien charger les armes avec des lingots qui se seraient alongés, en ne laissant aucun vide entre eux, et la poudre u'aurait point fait éclater les armes.

Il me reste envers la patrie un devoir que je reunpliei par la sulte; car l'ai toujours eu de l'infects pour na patrie, jai agi pour son honheur. (Rumeurs prolongées). La mort de plusieurs hommes ne suffissil par, voilà pourquoi jai da faire mes déchardions. Jai choà i pour confident l'homme qui men paraissit le plus digna, même parmi les ministres, même parmi les consulliu « de la cour. Je lui ai fait connultre la vérité, je ne suis point un délateur. La mort de einq hommes ne seint d'acueur insportance, mais il fiaut un exémple, etje me dévoue, lorsque j'auvais trouvé une nouvelle patrie par l'expiation de mon crime, je exis plus tranquille que vous tous je ne vivrai plus, mais ma mort auva été tillée. Je n'ai pas été expe, il faut que je me résigne à mon maheureux nort, je ne puis plus être libre, je suis coupable; je dois mourir, je le sais.

Certes, d'après les mallieureuses circonstances qui m'ont entràiné dans cette ablue, je ne pris en vouloir à personne; més passions m'ont livré au crime, je dois en sur les conséquences.

J'affirmé que Morey a charge les canons de manière à me faire rester sur la place. Je prie M. le président et M. le procureur-général de ne pas oublier mes observations.

M. Droom. — L'incident înstrenda qui vicarte s'elurer à ette sutince aurit in hécessairemant s'elurer avant ce jun; Car la déposition de la fille Nina et les dispositions de Morey envers ette fille lui étaient commes tipuis long-temps. Voici en effet, page 195 de la procedore; la déclaration de Nina Listaire :

« Je dois die ide et qui m's determinée à me rendre chez M. Moreig. Je l'ai vu pluifears fois, il y à deux ins, 'chez ma mière, linsipié hous demactions àvec Fléchi, rue Croutelante, Je l'aistifevu le Insuli nur le bouterint avec Freschi; se' comme ju és commais au dume autre l'étitione qu'it avec fléchique de linsons avec Fléchië, je penish vue je trouversis près de hui des consolitois è des véceurs. Je mind ai premier êtage, oh je le trouvei. Je rains tant en premier êtage, oh je le trouvei. Je rains tant en premier au premier etage, oh je le trouvei. Je rains tant en premier, il mie dit i « Eh bien I qu'est-c qu'il y a doire? » Je l'ai vepondes » « Vous t'e avec tout l'aissi. D'en que 'moi. » Il vine replique « " C'est doire tout l'aissi. D'en que 'moi. » Il vine replique « " C'est doire.

Fieschi qui a tiré le coup? Est-il mort ! » Je ! réponds : " On dit que oui : vous étiez avec lui lundi, " " Non me ditil, je suis sorti, mais je n'étais pas avec lui » « Pourquoi, lui répondis-je alors, cherchez-vous à me le cacher? Je vous ai vn de mes propres yeux; vous étiez dans un café sur le boulevart avec Pieschi. » Il me dit : « Oui, c'est yrai, » Je lui exposai que i étais malheurense, que je ne savais ce que j'allais devenie; mes sanglots étouffaient mes poroles. Après une pause de quelques instans, il me dit : « Montez à la barrière du Trône, vous m'y attendrez, et je vons parlerai, » Je me dirigeni immédiatement de cè côté, et ie pris à la Bastille un omnibus qui me conduisit jusqu'à la barrière du Trône. Le sieur Morey ne tarda pas à me rejoindre ; il me fit entrer chez un marchand de vins traiteur, à gauche en dehors de la barrière; et quand nous fâmes à table, il me dit : Yous ne saviez rien ? . . Je ne sais, lui répondis-je, que ce qui n'est ignoré de personne. » Fieschi est un imbécille, dit-il alors ; il a voulu se mêler de charger trois fusils, et ce nont justement ceux-là qui ont crevé ; c'est moi qui ai chargé tous les autres. J'avais recommandé à Fieschi de bien ebarger son pistulet, et il devait se brûler la cervelle; ce n'est qu'au havard : il a dit dans certains endroits qu'il y aurait du bruit le jour de la revue, il a eu tort. J'ai une malle à vous remettre ; je vais vous la faire envoyer tout de suite ; vous la ferez ouvrir par un serrurier; vous verrez ce qu'il y a dedans, mais vous ne vendrez rien à Paris. Je vous procurerai le plus tôt que je pourrai 60 fr.: vous emporterez la malle, vous partirez pour Lyon, où vous pourrez sans dauger vous debarrssser des effets de Fieschi; je m'en vais yous procurer une chambre, et j'aurai soin de vous jusqu'au moment de votre départ. .

Ainsi Morey avait promis d'avoir soin d'elle.

M. Mante (l'un des défenseurs de Pepin). Il n'y a dans la dé-

M. Manz (l'un des défenseurs de Pepin). Il n'y a dans la déclaration de la fille Nina qu'un tenl fait sur lequel nous ayons intérêt à la faire expliquer.

La fille Nina vons a dit que dans le mois d'avril Fieschi Farait recommandée à Pepio. Je prierai M. le président de demander à la fille Nina. il, antérieurement à l'attentat, elle a lamais vule aieur Pepin, soit avec Pepin, soit ailleurs.

... Nma. ... Jern'ai jamais vu Pepin, avec Fieschi; mais Fieschi m'a dit que Pepin et Morey étaient ses amis très intimes, qu'il ne faisait rien sans les consulter, que Pepin ainsi que Muroy savaient le logement qu'il occupait, et qu'eux seuls le savaient.

Me Manie. - Connaissait-elle Pepin?

Nina. -- Non; monsieur, je ne l'avais pas vu

Me Manie, - Avait-elle vii la dame Pepin?

Nina. — Oni, deux fois avant l'attentat, et la troisième fois le même jour.

Me Manz. — Je sais que le témoin a déclaré avoir vu la dame Pepin le jour de l'attentat; mais pour les faits antérieurs à l'attentat, voici ce que Fischi a déclaré:

» La petite est venue plusieurs fois me prendre à la porte de Pepin, en sortant de la Salpétrière. Aussitôt qué je l'apercevais, j'allais sur-le-champ au devant d'elle: Pepin ne la voyait pas; sa feinme ne la voyait pas non plus.

LASSAVE (Nina). - Je vous demande pardon.

M' Manie. — Si mes souvenirs sont exacts, Fieschi a dit à cette audience que Nina venait les chercher chez Pepin, et qu'il l'attendait au comptoir.

Lassave (Nina). — J'entrai sous prétexte d'acheter du sucre ou du café; c'était Mme Pepin elle même qui me servait; Fieschi était au comptoir, et comme il sortait tout de suite, Mme

Pepin auroit pu s'en aperceroir.

M' Mann. — Fieschi avait dit au témoin, 'suivant elle.

Sil m'arrive un malheur, Pepin aura son de toi. = Comment ne lui a-t-elle pas demandé de la présenter à Pepin et à sa femme, afin de réclamer des secours aurrès d'eux dans le cas du ce malheur arriverail?

Lassave (Nina). — Fieschi m'a dit: Je te presenterai à M.
Pepin afin qu'il te connaisse; mais il ne l'a pas fait.

M' Mans. — Dan l'instruction, il n'a jamais été question de cette circonstance. Il résulte au contraire des ioterregatnires, que Pieschi aurait donné à la fille Nina l'assurance qu'elle ne serait jamais abandonnée ni de Pepin, ni de sa femme. Voile le fait que je voulais constater.

Lassave (Nina). - Fieschi'm'a dit qu'il me presenterait à M. Pepin; peut-être n'avait il pas l'intention de le faire.

Fuxem. — Il était fort inutile de présenter la petite Nina à M. Pepin. Je ne Favais pas présentée davantage à Morey; mais Morey est un homme de bonne foi, le l'aji dit, et je fui rends justice sous ce rapport : il m'a nourri, il m'a blanchi. C'est avec

regret que je le dénonce, mais il était utile d'éclairer la justice, sans espoir de me sauver.

Je revieus à l'affisie de M. Petit, Mine Pepin a vendut deux fois du sucreet du café à Nina; j'étais dans le comptoir lorsque j'avais donné rendez-vous à Nina. Lorsqu'elle venait acheter, c'était pour dire: Me voilé, allon-nous-en. Je sortais aussitôt, et Mine Pepin m'y faisait pas attention.

Il a det question hice du livret. J'y reviendrai. Je prie M. le procureur-général de demander au témois s'il est retourné chez Morey après que la maile a été ouverte; si le carnet est resté entre les mains de Nina; si Nina est retournée chez Morey après lui avoir donné lecanet. La couvervar alons es qu'elle a à faire. Je prie M. le procureur-général de remanquer ces fasts.

La paisibent, 'A Nina'. — Quant vous êtes retournée chez Morey, celui-ci était-il' déjà en possession du carnet?

Nina. — A l'époque où je suis allée chez Morey, il était déjà en possessiondu carnet; j'ai apporté le carnet le vendredi; e'est le dimanche que je suis allée chez lui sans y entrer. M. Mantin (du Nord.) — On a dit tout à l'heuré, dans l'inté-

ret de Morey, que dans un interrogatoire du 5 août, Nina avait déclaré que si elle s'était adreuée à Morey, e'est qu'elle savait que c'était un homme hienfaisant. Ufaudrait lire la déclaration faite le 7 août, pour montrer que constamment elle a été d'accord avec elle-même.

On iui demande : « Fieschi ne vous avait-il pas également recommandée à Morey, a

Ainsi les deux se concilient. Je prie M. le président de demander à Morey s'il persiste à dénier les faits attestés par Nina.

LE PÉMBERT. — Morey, vous venez d'entendre ce qu'à dit Nina : le déniez-vous?

M. Marin (du Nord). — Cependant Morey a déclaré dans ses interrogatoires qu'effectivement il avait l'intention de faire partir la file Nion pour Lyon, et qu'il devait lui donner, une somme de 60 fr.

Mosey. - Je n'ai jamais dit cela. remition at rea septimone

<sup>6</sup>М. Макти (du Nord). — Il t'a nić, peu importe; il l'a avoué plus tard: Comment se fait-il qu'un homme qui se pré-

Li Gn Te

tend géné dans ses affaires ait pu prêter 60 fc. à une semme qu'il connaissait à peine, et qui avait eu des relations avec un homme qu'il devait estimer peu après son grime?

Monry — Si l'ai consenti à faire le sacrifice dont il s'agit, c'et que Nina avait annoucel l'intention de se détruire, puisqu'on a troute sur elle ce qui proave cette intention Je consentis à lui donner de quoi aller à Lyon pour trouver son fère, je lui dis que si sou fère c'etait un homme, il me rembourserait plus tard ces avances.

M. MARIN (du Nord). — Morey a remis tout de suite une quinzaine de francs; il a promis de donner 6n fr.; en tout, see sacrifices aurajent pu s'élever de 80 à 20 fr. Cette somme élait considérable pour un homme de 22 position, et en fareur d'une femme qu'il fonnis-sit à perionis-suit per de present qu'une femme qu'il fonnis-sit à perionis-sit à se suit de la comme de la constitució de la consti

Money. — La fille Lasave m'ayant dit qu'elle n'avait pas un moreau de pain à se mettre dans les dents en attendant les 50 ° Franco pour pager le voyage de Lyong il fallat hier que je lui donnase les moyens d'exister jusque là. C'est alors que je lui donnas les moyens d'exister jusque là. C'est alors que je lui donnai 15 fr. pour ses besoins personnels, et 6 fr. pour payer le loyre de as chamber. 47 si fait tout cela par humanité.

M. Martin (du Nord). — Morey avoue-t-il que le 19 juillet, lorsqu'il était à la barrière du Trône avec Nina, il soit allé chez Lessge pour reprendre le livret de Beseher?

Moser. — Je n'ai jamais nié être allé chez Lesage pour le prévenir et reprendre le livret.

Moner. - Je ne sais si c'est le 30 ou le 31. Jamais le passeport n'a été dans les mains de Fieschi.

M. Manya (du Nord). — Comment Morey e expliquestell que ce qu'à dit Nina le 7 août e pour mont et qui avuit dié nie constamment par Bescher et par Morey, se trouve recomm vrai anjourd'hui? Je fais cotte observation pour établir la véracité de Nina.

Moarr. Je ne nie pas et je n'ni jamais nie avoir conduit dioer la fille Lassave, parte qu'elle m'a dit n'avoir pas un aocreau de pain à mettre sous la dent, éire ailé avoir pas un aocreau de pain à mettre sous la dent, éire ailé avoc elle thez Lesage. Tout le reste est faux je le nie.

a. M. Marres (du Nord): Fieschi était en prison. Les faits étaient postériours à l'arrestation de Fierchi, Morey et Bescher.

nient ces faits. Cependant la fille Lassava les a déclarés le 7 sout. Si elle a dit la vérilé sur ces faits, on doit supposer qu'elle l'a dit enjourd'hui selativament au carnet. Je ferai remarquer que la fille Nina a dit ce qui se trouvait dans ce carnet avant qu'il ne fût retrouvé. C'est le 15 août qu'il a aété retrouvé dans les fosses d'aisances de Morey.

Me Duport - Il semble qu'il n'a immais été douteux, nic par personne, que le carnet ait élé entre ses mains, mais avant l'ouverture de la matte. Il n'y a rien de miraculeux à ce qu'elle ait vu le carnet, qu'elle ait pu fire différentes choses qui s'y trouvaieut. C'est justement pourquoi je iui demandais comment Morey avait pu lui dire que le carnet était plein d'écritrat me tures.

NINA. - Morey m'a dit cela; mais il ne m'a rien appris, puisque je le savais, i sh mossolom at use (La séance est suspendue pendant un quart d'heure; cilu est

reprise à quatre heures vingt minutes.) Mile Annette Boxuin, Agée de dix-neuf aus, lingère, té-

moin, déclare un counaitre que Fieschi par mi les accusés. La pustness. - Filio Bocquin , vous avez été dans la plus grande intimité avec Fieschie dites ce qui est à votre comais-

sance sur les faits autérieurs ou postérieurs à l'attentat. Parlez avec assurance, dites tout ce que vous savez en disant toute la vérité, vous ne devez éprouver aucune crainte. La rute Bocquin.- Les faits m'ont échappé de la mémoire,

LE PAESTDERY. - Que se passait-it lorsque vous logica avec Fieschi?

R. Je n'ai vu chez lui d'antre personne que Prima et la demoiselle Agarithe, jamais d'homme: Je l'ai vu chez la femme Petit à l'époque où je connaissuis M. Janod : Fiéschi venait quelquefois au devant de moi avec M. Janod.

D. Est-ce que vous n'avez vu chez Fiesshi que daux femimes, Agarithe et Nithams on substant al approximate a ven a ship! At R. Ouis magazieite.

R. Oui, monsieur.

D. Vous seriez-vous quelquefois trouvées toutes les trois Dill on chief as Landon ! ensemble? R. Out, mousicut. Enla tella mis up to a se said. A

D. Quand your ellez toutes les trois ensemble parlies vous dit qu'es e allest 1. Aurey. politique? R. Non, morried, out to too, area ac por alloud A. C.

- D. Qualques jours avant l'attentat, avez-vous remarqué quelque changement qui dénotât une grande préoccupation?
- R. Il n'était pas comme d'habitude, il était plus pâle, plus effaré : je ne savais pourquoi.
- D. Vous parlait-il de ses amis?
  - R. Oui.
  - D. Desquels?
  - R. De Pepin et de Morey.
- D. Y en avait-il un avec qui il fût plus lié qu'avec l'autre?
  - R. Il parlait plus souvent de Morey.
  - D. Saviez-vous qu'il allait diner chez Morey?
  - R. Qui, monsieur.
  - D. Y allait-il le soir? en revenait-il tard?
  - R, Il rentrait assez tard quand il y aflait.
- D. Savez-vous quelle était la profession de Pepin?
- R. Non, monsienr. Je savais sculement qu'il était du côté de la Bastille.
- D. Vous n'avez donc pas entendu dire à Fieschi qu'il pouvait prendre chez Pepin les objets dont il avait besoin?
- R. Quelquefois Fieschi revenait chez lui avec des provisions, avec du café. Je ne savais pas qu'il prenait cela chez Pepin, et que c'était à crédit.
- D. Avez-vous entendu parler quelquefois de l'accusé Boi-
- reau? R. Oui, quelquefois.
  - D. Savez-vous si Boireau venait le visiter quelquefois?
- R. Non, jamais.
  - D. Savez-vous si Boireau était venu le demander?
  - R. Jamais je ne l'ai vu.
- D. La fille Nina n'était-elle pas chez vous le jour de l'at-
  - R. Oui, monsieur.
  - D. Elle a passe chez yous la nuit du 28 au 29?
  - D. Elle a passe chez yous la nuit du 28 au 29? R. Oui, monsieur.
- D. Vous a-t-elle parlé d'une visite qu'elle avait faite chez Pepin ou chez sa femme?
- R. Elle m'a dit qu'elle allait chez la femme Pepin; plus tard elle m'a dit qu'elle en avait été mal reçue; puis elle m'a dit qu'elle allait chez Morey.
  - D. A quelle époque avez-vous cessé de loger avec Fieschi?

- R. Quinze jours ou trois semaines avant l'attentat.
- D. Pendant que vous y logiez, lui avez-vous vu apporter des morceaux de bois?
  - R. Non.
  - D. Y en avait-il dans sa chambre?
  - R. Oui.
    - D. A quel usage le destinait-il?
  - R. Il ne m'en a mmais parle.
  - D. N'a-t-il pas été question de bois pour faire un métier?
- R. Le vendredi qui a précédé l'attentat, lorsque j'ai vu le métier monté , il m'a dit que c'était pour faire un calicot.
- M. Marrin (du Nord) Quand Nina yous a dit qu'elle était allée chez madame Penin , yous a-t-elle dit pourquoi?
- R. Elle m'a dit qu'elle y allait parce que Ficschi lui avait dit que, si quelquelois il lui arrivait un malheur, qu'il la recommanderait à Peoin.
- M° Duront. Je désirerais que le témoin dit quand Ficschilui a parté de Morey.
  - Lz raisment. Elle a répondu.
- M° Durour. Elle a dit oni d'un côté, et nou de l'autre. Elle a commencé par nier.
- LA FILLE BOCQUIR. Je ne me rappelle pas si j'ai commencé par nier que Fieschi m'ait parlé de Morey.
  - M. Duront. Voyez page 214 :
  - n D. Connaissez-vous Morey?
  - » R. C'est Nina qui m'en a parlé.
     » D. Savez-vous si Fieschi était lié ayec Morey?
  - » R. Non, monsieur. »
- Ainsi, la seule personne qui ait parlé de Morey au témoin, c'est Nina. Aujourd'bui ce n'est plus cela.
- Ainsi, l'intimité dont le témoin parle aujourd'hui entre Fieschi et Morey, c'est par Nina qu'elle en a été instruite.
- M. Martin (du Nord.) Voici ce que je trouve dans son interrogatoire du 12 août.
  - M. Duront. J'ai parlé du 7 août.
  - M. MARTIN (du Nord.) Je lis page 218:
- « D. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vons venez de dire sur les relations de Fieschi avec Morey?
- » R. Je sais que Fieschi allait très souvent diner chez Mo-

» D. Y allait-il quelquefois le jour?

» R. Oui, monsleur, et il rentralt à minuit, une heure du

» D Savez-vous si Morey donnait des secours d'argent à

» R. Non, monsieur.

» R. Non, monsieur. n D. Fieschi vous a-t-li souvent parié de Morey?

" R. Oui, monsieur; il en parlait très souvent,

n D. Paraissait-il compter beaucoup sur lui?

"R. Oni, monsieur, il en parlait comme d'un ami très solide. «

M. Duroux, — Le témoin n'at-il pas vu la fille Nioa après

M. Duroux. — Le temoin n'at-ij pas vu la fille frina apres l'attentat, et ne lui a-t-elle pas dit qu'elle était perdue ? « La темоін. — Oui, monsieur.

M. Doponr. — Quels sont à peu près les termes daos lesquels la fille Lassave s'est exprimée? потработ потрабо

Le TERROR. — l'ai dit que quand la fille Lassave était venue chez moi après l'attentat, qu'elle m'avait dit qu'elle disit perdue. A cela je lui répondis que moi aussi l'étais perdue, puisqu'on savait que l'avais demeuré chez l'ieschi, qu'on oroyait que l'avais été sa maîtresse.

M. DUPONE, — Le témoin craignait donc les poursuites de la justice. Dans son opinion , ses liaisons avec Fieschi pouvaient donc le comprometre.

Le président. — Je ne puis adresser de pareilles questions au témoin. Le défenseur s'est plaint hier de co que j'en adres sais de cette nature aux accusés.

M. Deroxt. — Un accusé n'est pas un témoin; un accusé n'ast pas obligé du répondre. (Bouvement dans la cour.) J'i-goure quelle est l'opinion de la cour des paires, mais je sais que le Code d'instruction criminelle ne dit nulle part aux accusés. Répondre, accuse-vous vous mêmes, Un accusé n'est pas forcé de s'extiquier.

M. MARTIN (du Nord.) — Le Code d'instruction oriminelle ne dit pas qu'un accusé pourrait refuser de répondre.

M. Derost, — Quand je fais cette question cest pout mêxpliquer à moi-même quetle a pu être la velur de la déposition. Vous sentez que forsque quelqu'un dépose avec la crainte d'être poursutvi, où Jorsqu'il dépose comme un témbin non soumis à auemn cospées de crainte, la déposition a plus ou moins de valenc Quand je demande an témoin si à l'époque de l'attentat elle n'a pas craint elle-même que ses liaisons avoc l'ésechir se la compromissent, éest dans l'intréét de mon client que je loi fais cette question. Elle peut et elle doit y répondre.

Le raismant. — Mais elle a répondu déjà. D'ailieurs elle était inculoée.

M. Duront. — Mais avant d'être en prison, elle a été interrogée; avant d'être en prison on n'y est pas. Ce sont ces impressions pendant l'interrogatoire qui a précédé son arrestation dont je lui demande compte.

Le president. — Elle a déjà répondu, puisqu'elle a dit qu'attendu ses liaisons avec Fieschi, elle craigunit d'être poursuirie. La fille Daurat (Marguerite) dite Agarithe, autre tenioin, est introduite. Elle déclare avoir connu Fieschi avant l'attentat.

Le parsurent. — Vous avez été en relation avec Nina Lassave, par conséquent vous deves avoir cononissance de ce qui s'est passé cluz Fieschi. Vous devez savoir des choses importantes tant antérieures que postérieures à l'attentat.

R. Pen de jours après mon arrivée à Paris, je suis allée chez Fieschi; j'y suis retournée peu de temps après; Fieschi ne lai a rien communiqué. J'ai vu chez lui du bois, uu espèce de métier ; je lui en ai demandé l'usage. Fieschi m'a souri, et ne m'a donné aucune explication. Je ne connaissais pas Fieschi, je ne connaissais une Nina.

Firschi in a prêté 5 fr. pour payer ma 'quinzaine d'avance, je l'ai vu le dimanche qui a précédé l'attentat; le a6 juillet, il est venu che à moi, un'a prié de recevoir la petite Lassave parce qu'il devait aller à une réunion de francs-maçons. La fille Lassave a nassé que partie de la lournée neve mis.

D. Dans les jours qui ont précédé l'attentat, n'avez-vous pas remarqué à l'ieschi quelque chose qui dénotait son agitation ? R. A cette époque, l'ieschi est venu chez moi, il avait l'air

égaré, les yeux hagards, enfin quelque chose de fort extraordinaire. J'étais bien loin cependant de prévoir et qui arriverait. D. Avez-yous entendu parler d'un projet de départ pro-

chain?

R. Un jour en parlant à Nina, il lui dit qu'il pourrait se faire qu'avant pen sa position chongeât.

D. Avez-vous entendu Fieschi parler de l'accusé Boireau ?

R. Non, monsieur. Fieschi m'a parlé d'un jeune homme; dans ma première déposition, je dis que ce jeune homme était lampiste. Ce fut ainsi que l'on fut sur les traces de Boireau.

D. Vous l'avez cependant nommé vous-même, Boireau.

R. Dans ma première déposition, je n'ai pas nommé Boireau. Lorsque le juge d'instruction a prononcé son nom, j'ai dit que je ne le connaissais pas.

D. Quelques jours avant l'attentat, étant chez Fieschi, n'y avez-vous pas vu des marceaux de bois en forme de machine? R. Oui. monsieur, c'était un cadre; il était dans la seconde

pièce.

D. Lui avez-vous demandé ce que c'était ?

R. Oui, je ne me rappelle pas ce qu'il me répondit, je sais senlement qu'il se mit à sourire.

(M. le procureur-général donne lecture de la partie de la déposition écrite où elle a nommé Boireau. )

LE TEMOIR. - Je ne me le rappelle pas maintenant.

M\* Durout. — Le témoin se rappelle-t-il que Fieschi lui ait dit que ce jeune homme lui avait pris sa maîtresse, madame Petit?

R. Mais oui, il mesemble qu'il m'a dit cela. Je ne me le rappelle pas bien.

Mº Duront. — Je demandraí encore au témoin si, bien loin d'avoir va Fieschi avec l'air consterné, il ne l'a pas va avec un air fort satisfait et se frottant les mains? (mouvement). C'est dans l'instruction.

R. Oui, c'est bien cela: il avait l'air égaré, mais cependant il se frottait les mains. Un jour il vint chez moi; il prit un fusil qu'il avait l'air de regarder comme un bijou; il me coucha en en joue avec.

M. Marin (du Nord). — Dans une autre déposition, le témoin parle de Boireau sinon en le nommant, du moins en l'indiquant: « Le jeune bomme qui travaille chez un ferblantier. »

LE PRESIDENT. — Comment savlez-vous qu'il travaillait chez un ferblanties?

R. Il m'en avait parlé à l'occasion de la femme l'etit, mais

sans me dire son nom. Il y avait eu une dispute entre plusieurs jeunes gens. Je ne puis me rappeler ce que cela est.

Fusen. — Je n'ài pas dit que Boireau était Jamaut de madame Petit. Tout le monde sait que celo n'est pas. Boireau connaissait madame Petit , comme il l'a déclaré, et il est reconnu que madame Petit n'est pas la maifresses de Boireau, parcequ'elleen a un maintenant et dans le temps aussi, Autant qu'il me sera possible, je parlerai très-peu de cette femme, parce que j'ai eu le malheur de l'aimer. Un homme comme moi n'aime qu'une fois, soit en politique, soit en amour. Je suis forcé de répéter cals. (Mourement.)

Boiazat. — Voici comment mademoiselle Daurat a su mon nom et où je travaillais : Fieselii, étant avec cette demoiselle, a e été rencombé par Suireau dans la rue Neuve-des-Peiris-Champs, Fieselii a pu dire qu'il existait un ferblantier qui travaillait dans cette rue, qu'à le connaissait. Voilà comment cette demoiselle a su mou état.

ELISABETH ANDRENER, dite femme Léon, âgée de vingt-cinq ans, couturière, demeurant boulevart du Temple, n. 50, au deuxième étage.

a( Le témoin paraît très-ému. )

LE PRESIDENT. - N'ayez pas peur, rassurez-vous. Connais-

R. Oui, je connaissais Gérard dit Fieschi...

D. Dies se qui set à votre connaissance.
R. Je ne sais rien autre chose que ceci : Le 27 juillet, étaut dans una chambre, l'ai entredu beaucoup de bruit au dessus de ma tête, dans l'appartement où demeurait Gérard. J'hi voulle descendre pour demandre à la portible ce que cela signifiait; mais l'ai rencourte' sur le carré Gérard qui descendait avec une autre personne, ce qui fiaît que je ne usis pas alé chez la portière; je suis entré chez la voisine qui demeure 'air le même carré que moi, ct ie lui ai recontré ce qui ventit des peasser.

D. Pourriez-yous recounsitre l'homme agé qui était avec

R. Je ne pourrais pas le reconnaître définitivement, parce que je n'y ai pas fait grande attention, et que co monsieur, en passant près de moi, a détourne la tête; de sorte que je n'ai pu le voir que par derrière. ■ D. Que savez-vous sur ce monsieur ?

R. J'ai entendu dire qu'il venait souvent dans la maison, et et qu'il se faissit appeler l'oncle de M. Gérard.

D. N'avez-vous pas aussi entendu parler d'un jeune homme qui venait voir Gérard?

R. Fai entendu dire par la portière ou par sa fille, qu'il vesait un jeune homme, nommé Victor, demander quelquefois M. Gérard.

(On fait approcher Elisabeth Andrener de l'accusé Morey; elle dédare que c'est bien la même personne qui lui a été présentée chez le juge d'instruction, mais que celui qu'elle a vu à la maison était plus corporé.)

M. Martin (du Nord). -- Vous avez dit avoir rencontré, la 17 juillet, Gérard avec son oucle; que celui-si avait détourné la tête : n'avez vous pas remarqué qu'il avait détourné la tête avec affectation?

Le rémoix. — La personne dont il s'agit tenait la rampe de l'escatier de la main droite et détournait la tête à gruche; je n'ai nu voir sa figure.

M. Martin (du Nord). - Voici ce que vous avez déclaré dans votre interrogatoire :

a D. Croyez-vous pouvoir reconnaîtte est individu? R. Dui, monsieur; car j'ai remarqué qu'il avait les yeux saillans, clairs, et la figure roude; j'ajouterrai que cet individu détourna la tôte en passant à côté de moi avec une certaine affectation, comma pour ne pas être vn, ce qui fit que je le resnarquai da-vantace.

Mª Direorr. — Par cela même que la personne qui descendait a détourné la tête, le témoin n'a pu voir a'il avait des favoris-

Le rémoir. — Quand j'ai vu ce monsicur, il n'avait pas de favoris.

Me Duroir. — Letémoin n'a t-elle pas remarque la chaussure de la personne qui descendait? (Mouvement.)

LE TÉMOIX. — Ce monsieur avait des souliers.

M. Duront. — N'étaient-ce pas des souliers en daim noir? Le résoux.—Fai vu des souliers noirs; je crois qu'ils étaient en daim.

Me Duront. - Je demanderai encore au témoin si elle n'a

pas remarqué quelque signe caractéristique dans les yeux de la personne qu'elle a vue.

La visson. - l'ai va à cette personne des yeux fort gros; ie n'ai d'ailleurs rien remarqué.

M. LE PRESIDENT. -- Ce monsieur nvait-il un habit, et de quelle couleur était-il?

R. Je ne pourrais le dire.

D. Comment! vous aves vu ses yeux, et vou ne pouver pas dire de quelle couleur était son habit?

B. C'est en me retournant que j'ai aperça sa figure.

Me Duport. — Ainsi la personne que le teinoin a vue avait des yeux gros, n'avait pas de favoris, portait des souliers, et était plus copporé que Morey.

MARIE-ELBARITA CHAMBLIN, ferrore LARCHER, âgée de troute-

nix ans, conturière, demeurant bonlevart du Temple, n' 50.
M. Le président. — N'aves-rous pas vu venir qualquefois
chez Gérard un individu spui se disait son oncle? St. J'ai vu
Morey deux fois par derrière, je ne pourrais le reconnaître

qu'à sa tournure.

D. Rapportez les faits qui sont à votre connaissance.

R. Je ne me rappelle pas.

D. Vous avez vu deux fois Morey ?

R. Oni. arren who

D. Ponvez-vous indiquer comment il était?

R. La personne avait une grande redingote; je ne pourrais pasdire si elle était bleueoubrnoe; il avait un chapeau l'larges bords.

(On fait approcher le témoin de Morey,)

D. L'individu que vous avez vu était-il plus grand ou plus fort que Morey?.

R. Il ayait une tournure comme celle-la. . i e n

D. Vous étiez près de la demoiselle Salmon quand un jeune homme est venu demander Gérard?

R. Oni, monsieur.

... D. Comment a-t-il dit qu'il se nommaît?

R. Il s'est nommé Victor. . D. Quel était son état?

R. Mécanicien : il a dit que c'était Victor ; son ami , mécanicien , qui était venu le voir.

LE PRESIDENT. - Levez-vous, Boirean.

Était-il de cette toille ?

LE TEMOIN. -- C'est à peu près cette tournure . la même grandenr.

Mª Dopost. - Le témoin n'a-t-il pas remarqué, quant à Boireau, quelque chose de caractéristique dans son coe-

LE TEMOIN. - Le jeune homme avait un habit veste et un nantalon blane à carreaux comme passé.

Me Durone. - Boireau n'a jamais eu de veste ni de pantalon. à carreaux.

Boineau. - Je n'en ai iamais cu.

Fresch. - Il a été question hier d'un officier piémontais ; je vous prierais de demander à Nina et à Daurat si elles m'ont entendu dire une scule fois ce nom-là. Je tiens à justifier que ie n'ai jamais connu d'officier piémontais.

M. MARTIN (du Nord). - Avez-vous connu un autre individu du nom de Victor ?

Fiescar. - Non , M. le procureur-général.

D. Aucna; vous en êtes bien sûr? R. Aucun, j'en suis bien sûr.

D. Je ne dis pas seulement un individa avec lequel yous auriez été lié; mais un individu que vous auriez connu passagerement?

R. Je n'ai conpu aucun individu du nom de Victor, si ce n'est Boireau.

ÉTIENSE TRAVAULT, âgé de vingt-deux ans, marchand de vin, boulevart du Temple, nº 50.

D. Vous connaissez Fieschi, qui demeurait dans la même maison que vous, sous le nom de Gérard?

R. Oni . il était comme moi locataire de la maison.

D. Vous avez été dans le cas de le voir souvent, de causer avec lni; que vous disait-il?

R. Il me parlait quelquefois de choses très-frivoles, de ses petites maîtresses ; d'autres fois de la république des États-Unis. Il me dit qu'aux États Unis les enfans mêmes connaissaient leur code; mais qu'en France on était trop ignorant-

D. N'a t-il pas dit autre chose qui ait fixe votre attention?

R. Non; je ne connais pas autre chose.

D. N'a-t-il pas demande, environ quinze jours avant, s'il y aurait une revue?

R. Oui, quinze jours avant.

D. Yous avez vu venir quelquefois ches Fieschi un jeune homme de vingt-cinq ans?

 R. Oui; ce jeune homme avait une redingote marron, de longs cheveux, et un chapeau à larges bords.

D. Avez-vous entendu prononcer le nom de Victor?

R. Non, jamais.

D. Quelques jours avant l'attentat, n'avez-vous pas vu apporter quelque chose à Fieschi par un commissionnaire?

R. J'ai vu apporter une malle. Fieschi me dit: C'est ma femme qui m'envoie cette malle; elle contient du vin, de l'eau-de-vic et du linge.

La ragiment. -- Boireau, levez-vous. Est-ce là le jeune homme que vous auriez vu avec Fieschi?

R. Je ne l'ai jamais vuen face; je ne pourrais le reconnaître. D. Par conséquent, vous ne le reconnaissez pas?

R. Non.

Mª Durost. — Il résulte de la déposition du témoin que le jeune homme a des cheveux longs, une redisgote marron et un chapeau à larges bord; je défic qu'on trouve cela dans la garde-robe de Boireau.

Firscur.—Une circonstance de peu d'importance a été omise. Pourquoi Travault ne déclare-t-il pas que le matin même de l'événement je lui ai donné 100 sous que je lui devais?

Tayavav... — M. Gérard me devait 8 fr. 1/8 s., il me dit; il faut faire mon compte. Dans la soirée du venderdi, il me donna 11/4 sous. Le dimanche sur les onze heures, Gérard fit une course; ca revenuat il me dit qu'il avait très-chaud, et me proposa de me donner cent sons, si je voulats lui payer une bouteille de bière. C'est alors qu'il me eremit le restant de ce qu'il me devait.

Je dois ajouter que le jour de la revue, je lui demandai quelques chaises à prêter; et comme je voulais monter chez lui pour les prendre, il me dit qu'il allait les descendre lui-même, et il les descendit un instant après.

ÉTIERRE (Paul). — âgé de trente ans, fabricant de billards, boulevard du Temple, nºº 24 et 50.

Qu'is rapports aves ous avec Fieschi?

R. Des rapports d'ouvriers. Dix à douze jours avant l'attentate, il m'a emprunté une scie et un maillet sous présente de placer une tablette dans une armoire; on les a trouvés le jour de l'attentat.

D. Ne pouviez-rous pas, de votre atelier, voir ce qui se passait chez Fieschi?

R. Mon atelier n'est pas placé de manière à pouvoir voir chez le voisin.

D. Aver vous commissance d'autres faits ?

R. Indépendamment du tort que cela a fait dans mon consenerce, j'ai pensé que, n'ayant pos été arrêté et consissant Recues Évesib, beaucoup de persumes ont été élomées que je n'aic pas été mis en état d'arrestation, et J'ai passé à lours yeux pour être un employé de la police, ce qui m'a fait beaucoup de tort dons ma réputation. (Da ria).

Le temoin qui doit venir ensuite est M. Ladvocat; l'audience est renvoyée à demain à cause de l'importance de cette déposition.

L'audience est levée à cinq heures.

## STRIÈME AUDIENCE. — 4 PÉVRIER 1828.

SOMMAINE. — Déposition de M. Ladvocat. — Comparation de Schwartz. — Continuation des témoignages.

Les accusés sont amenés à midi et quart.

A midi et demi, la cour entre en audience.

M. le greffier en chef sau l'appel nominal de MM. les pairs.

A cet appel ne répond pas M. le marquis de Brézé, indisposé. Le nombre de MM. les pairs présens se trouve aims

réduit à 167. Le raesposse. — Faites entrer le témoin Lodvocat. (Marques de curiosité et d'intérêt.)

Le témoin déclare se nommer Gaspard Ladvocat, administrateur des Gobelins, membre de la chambre des députés, lieutenant-colonel de la garde nationale, douzième légion.

. . . . .

Lz PRESIDENT.. — Commaissez-vous les accusés?

M. Labrocat. - Je les connuis tous, excepté Boireau.

J'ai det, dans ma première déposition devant M. le procureur de roi, qu'il pouvait se faire que j'eusser couns l'heachi comme membre de la commission des récompenses nationales. Depuis j'ai recueillé mes souvenirs, et je me suis parlaitement rappelé que ce n'était pas en cetto qualité que je l'avais connts.

Il me fut présenté par M. Caunes, qui était à ceite épaque inspecteur de la Bièvre. l'étais établi dans le faubourg Saist-Marceau; j'avais une fabrique sur le cours même de la Bièvre. et à raison de cela M. Caunes venait chez moi souvent. Il était

accompagné de Fieschi, qui était sous ses ordres.

En 187a, je croit, je fis un dehange de terrain avec la ville de Paris pour etablife deux poots et un outrage de causification sur la Bièrre, an déversion. Ces travaux sécessifièrent de la part de MM. Cannes te Elinery des visites héquestes. M. Cannes de présents comme condamné politique. En ma qualité de condamné politique, je l'accuellis. M. Caunes, joublèsis de le dire, m'avris beaneun paridé des un intelligence et de son dévoluent. Il m'avait diz qu'à suinon des réconsances où j'étais plané comme l'entérant-colonel de la deuxième tégion, je pourrais peur-lère avoir héconie de Fiscoli, qu'il seast famportant de me l'attacher. J'esse done l'occasion de le voir sem-vent, je le réplets qu'ès résidents.

Dans les conversations politiques (no l'avois avec Fischi) il ne me parlait que d'une seule choie, que d'un homme, de l'empreuu Aimais aussi, pour ma part, à w'entreteoir de l'empreuu avec Fischi. Ayant cependant renarque combine son caractère citai ardent, le craigini qu'il ne se mellét aux mécontern. J'emiployal aon égard un inguneut que je croyais capital pour déchacher Fischi de sociétés poinques / jo lui dis que l'empreuer abinait pas les républicaires, que cétair peut être aux républicaires de l'empreur devait a ciante. Ce seul not sinfit pour détacher Fischi de toute ispèce d'ausoitaires service, et dans toutes les émeutes it dais toujours à mes côtés. Il m'avant foffer aréserviers? et Jans's accepté. Il m'a readu des services japortans dans l'ecucoup de circouser lacces, s'il ne cour veut que les mentionne, je le ferail.

M. Cousin, - Sans doute.

Le rafanert. - Je vous invite à dire tout ce qui pourra éclairer la justice.

M. Livrocar. — A Fepoque des émentes, Ficschi, qui était sous-officier dans une compagnie de vétérans, mais ne faissit pas de service, étantous les ordres de M. Caunes, était souvent près de moi. Je l'ai bien des fois envoyé reconnaître la position de nos ennemis; il s'est toojuous sequité de ces missions avec intelligence, dévoûment, et, je dois le dire, avec une rate intrépdité. Cet dans ces diverses circonstances que Ficschi m'a rendu ce que j'appelleral des services politiques, non pas, ceres, en qualité d'apion : Fieschi n'etit pas accepté de telles nactions, et tomo grade de lieutenant-colone le me donnait pas qualité pour employer des agens de police. Je crois même que la qualité d'agent de police n'ett pas convenu à Fieschi.

Plus tard, à l'époque du choléra, Fieschi me donna des preuves de son dévoûment ordinaire. M. Cauncs fut très gravement atteint du choléra. Fieschi le prit daus sa maison de Groullebarbe, et lui rendit tous les services possibles avec infi-

niment de dévoument.

Mon frère, à la même époque, lu tigravement attaqué de la même maladile. Comme ma maisor disti es contruction, je fus obligé de faire transporter mon frère dans la maison de santé de M. Dubois, faubong Saint-Denis, Fleesh m'offirt d'aller le soigner. Ce deroir était le mien, et je remercial Fisschi. Celui-ci alla méaumois voir mon frère, et le soigna, et ce flut uoe des causes qui lui méritèrent encore mon estime et mon intérêt.

Dans trois on quatre circonstances, j'ai eu ocession de faire obtenir des secours à Ficschi en m'adressant au ministère de l'intérieur; c'étalent des secours de 25 ou 50 fr. Voilà les se cours d'argent que j'ai pu rendre à l'iscehi. Je me trompe, je his is prêté de l'argent : pluseurs fôis to fr., 20 fr.; une fois 50 fr., et toujeurs quelques jours après ces prêts, ji me les rapportait. U jour il me demanda 65 fr., je lui dis que je nels, avais pas là disponibles; et je le remis à quelques jours. Quelques jours après, Jorsqu'il revint, ji me dit qu'il n'avait plus besoin que de 25 fr. A cette d'opque, il venait très souvent chez mod. Je le voyais avec intérêt, je le prenais pour un condamné politique. Il avait été placé comme tel dans une compagnie de

sous-officiers vétérans par la commission des récompenses. Ofganisée par la chambre des députés. Il ne m'appartenait pas de vérifier des titres que la commission avait vérifiés elle-même. Tai dh le prendre sur parole.

Voilà tout ce que j'ai à dire des faits qui se sont passés avant l'attentat. Il est faux, comme l'ont dit quelques journaux, que

jamais Fieschi ait été à mon service.

J'oublais de dire qu'à une certaioe époque on découvrit que Fieschi z'était pas condamné politique, on disait qu'il asait fails des papiers. Fieschi witt près de moi pour se justifier. Je l'accuellits toujours arec le môme intérêt; je ne le cacherai pas. M. Camnes, qui lui portait le plus grand intérêt, vin ne voir et me parla aussi de son affaire. Il alla au Palais de Justice, et acquit la triste certitude que Fieschi m'était pas un condamné politique, mais un homme poursaisi par la justice : Fieschi vint me trouver. Je lui dit : Fieschi, si vous pour zev sous justifier, rerence me voir, je vous recevrai toujours avec le même intérêt, autrement (ce sont mes expressions), allez vous faire ponder ailluers.

Depuis cette époque, je ne l'ai plus revu que sous les ver-

roux de la Conciergerie.

Quant au moment de l'attentat, je n'ai rien su. Sculement il est de fait que la 121 légion a reçu sa place de hatsille, se agunde appurça, au Jardin Truc, et sa droite s'étendant du côté de Franconi. Plus tard, au moment où le roi allait passer, nous reçumes Fourice au genéral Saint-Algaan, uctre général de bricade, s'appurer à troite. Je montai à cheval arce M. Panis et un autre chef de batsillon, j'allai même à la gauche pour faire avancer la musique. Je me rappelle qu'en ce moment j'étais en face la fendère de Fieschi. Il est trèspossible qu'il mait aperçu. Il ma d'unné des détaits que je crisi vrais, à raison sustent du degré de confance que j'ai en ses paroles.

Voilà tout ce que je sais relativement à l'attentat. Je demande à la cour si je dois déclarer ce que je sais sur les faits qui put suivi.

Un GRAND NOMBRE DE PAIRS. Certainement.

La passuant. — Je vous ai demande tout ce qui pouvait éclairer la justice.

M. Laprocar. - Le dimanche qui suivi l'attentat, l'étais chez moi à déletiner avec quelques amis. Je reçus une ordonnance de M. le préfet de potice. M. le préfet de police me disait qu'il avait quelque chose de très important à me communiquer, et me prizit de passer immédiatement chez lui. Je m'excusai près de mes amis, je montai à cheval, et je me rendis à la présecture , où je trouvai M. le préset qui faisait sa barbe. (Lucère hilarité.) Cela a d'abord l'air peu important. Je demandai à M. le préfet pourquoi il m'avait fait venir : il me répondit que c'était pour m'engager à déjeuner. Je lui dis que ie ne metais pas douté que c'était là l'affaire importante. qu'il m'a uit annoncée ; j'ajoutai qu'au reste je ne pouvais accepter cette invitatino , parce que j'avais quelqu'un à déjeuner. chez moi. Nous plaisantâmes quelques instant, et je me disposais à m'en aller, lorsque M, le préset me dit : Pour yous dedommager de votre course, je vais, si vous voules, vous faine. voir Gérard.

En ee moment, hien peu de personnes auraient refusé cette visite : l'acceptai. M. le préfet dit à M. Lecrosnier, qui se tronvait là, avec intention, je l'ai du moins pensé plus tard : Yous allez accompagner M. Ladvocat, pour lui faire voir Gérard. Je descends donc dans les cachots de la Conciergerie, je vois un mulheureux gisant sur un lit . la tête couverte de linges. Je ne lui vovais qu'nn œil et le bout du nez. A un soul coun d'œil, au regard, je reconnais le malheureux Fieschi. Je ne dis rien : le remontai à la Préfecture , où le trouvai M. le préfet de police qui plavait pas encore achevé sa harbe, ce qui démentre combien peu de temps s'était écoulé. « Vous avez voulu plaisanter, but dis-je; vous avez voulu voir si je connaissais l'accusé. En bien! ie le connuis. - En étes sous stir? -J'en suis bien sûr. - Comment s'appelfe-t-il? - Fleschi. -Si vous en êtes sûr, vous nons tirez d'un evand emburras. Peu de temps après, je fis ma déclaration à M. le procureur du roi ou à son substitut, et immédiatement après la confrontation out lieu.

Dois je entrer dans les détails de cette confrontation? (Un grand nombre de pairs. Oui! oui!

LE PRÉSIDENT. Dites tout ee que vous savez.

M. Lanvocar. — Je descendis, accompagné de l'un des substituts de M. le procurcur du roi, dans le cachot de Fieschi: Je m'avancai vers tui, El n'y avait qu'une fenêtre. Fieschi était tourné du côté de cette feuêtre. Je m'avancai , et le luidis : « Monsieur, me reconnaissez vous? » Il se tourna et me dit : « Non. mansieur, je ne vous reconnais pas... Seriez-vous de Lodève, » Il était ému, et je vis eu li m'avait reconnu. Pour me faire cette repouse. Ficechi étendit le bras comme s'il me le présentait. Je sentis que je ne pourrais reprendre mon influence sur Fieschi, si je ne reprensis le langage que l'avais autrefois avec lui Je lui pris le bras, et d'un ton energique, je lui dis : a Eh bien, moi je vous reconnais, vous êtes Fieschi... Eh quoi! dans une eireoostance comme ceffe-ci , vous refureriezvous à reconnaître Ladvocat. » À mon-attouchement il] se troubia, pleaza et me reconnut. Le substitut de M. le procureur da roi lui dit: «Vem reconnaissez donc monsieur?- Oni, ditil, ie le reconnais. - Mais muel est votre nom , aiouta le substitut, dites-le? - If fa dit, reprit Fieschi. . Immédiatement apresil asona qu'il était Fieschi. Cette seène m'avait profondément éven. Il était dans une position critique, et le lui demandai si je povrrais me représenter. Il me répondit que ouil, je vis dans son regard que j'avais repris l'influence que j'avais autrefoir sur Fieschi, et mait désirait benneoup me voir. Le leudemain, je ne lui fis meune question; je ne lui partai de rien. Je lui demandai des nouvelles de su santé. Trois jours après je recus une invitation de me rendre à la Conciergerie. Je m'y rendis, et je m'y trouvai avec vous, M. le président, avec M. le ministre de l'intérieur, M., le procureur-général , M. le grand' référendaire, et là, en voire présence, Ficschi fit cette réponse, que s'il avait quelque chose à dire ce serait à M. Ladvecat; que e'était M. Ladvocat, son ancien protecteur, qu'il choisissait. pour son confesseur pol-tique. Vous entes la bonté de lui adresser la question que voici, autant que je me le rappelle : Vous prenez done l'engagement de dire ce que vous savez? - Il répoudit : Si je parle, ce serà ă M. Ladvocat. - Mais, avez-vous repris, M. le président, autorisez-vous M. Ladvocat à répéter tout ce que vous fui direz? - Fieschi prit alors un ton solennel, et dit qu'il autorisait M. Ladvocat à répéter tout ce qu'il dirait. Là-dessus vous l'angageates à avoir confiance en moi et à me dire toute la vérité.

Je compris l'importance de la mission que j'avais à remplie; je vis combien elle était pénible et délicate, mais je l'acceptai, et si j'avais pu hésiter un instant, les nombreuses lettres anonymes qui m'ont été adressées à cette époque, et qui toutes me menacaient de mort, m'auraient décidé davantage à l'accenter.

Dès ce moment je continuai mes visifes auprès de Fieschi . le restais seul avec lui; je prenais des notes informes, et ensuite ie merendais près de vous, M. lepresident, je vous communiquais ces notes . elles étaient rédigées dans le sens que Pleschi leur avail donné, en conservant son langage autant que possible. de sorte qu'elles contenaient son propre langage et non le mica.

Je voyais donc Fieschi souvent; je me rendis ensuite près de vous. M. le président, je retournais à la prison, je lui relisais une fois, deux fois ; il comprenait parfaitement, approuvait et corrigeait, car il est très vrai, comme il vous l'a dit, qu'il n'a iamais perdu ni la raison ni la mémoire. Il disait donc, après avoir lu et relu ses déclarations : « C'est cela, c'est bien cela que i'ai dit : i'antorise M. Ladvocat communiquer à cela au gouvernement. » C'est ainsi que toutes les révélations de Fieschi à peu près ont été faites à moi, à l'exception d'une seule dont je dois parler à la cour.

Un jour dans ses révélations, Fieschi prononça des noms qui ne m'étaient nas inconnus : c'étaient les noms de mes anciens camarades, aujourd'hui mes ennemis politiques : c'étaient mes anciens camarades. Je dis alors : Halte-la! Fieschi, ne m'en dites pas davantage, il s'agit ici de mes anciens camarades, ce sont aujouru'hui mes ennemis politiques. Ces hommes ni'ont fait beaucoup de mal, pour prix de services que je leur ai rendus; mais je ne veux rien savoir des révélations que vous auriez à faire à leur sujet. Yous les ferez à un autre que moi : îci mon rôle cesse.

Je me rendis près de vous, M. le président, je vous communiqual cette observation, et vous l'approuvates. Je me rendis chez M: le ministre de l'intérieur, qui approuva aussi ma conduite; et dès ce moment je me suis retiré. M. Thiers fit un voyage à cette époque, je l'accompagnai; et les révélations relatives à ces noms qui m'étaient connus, ont été faites pendant mon absence.

Voilà tout ce que j'ai à dire à la cour. Si M. le président juge à propos de m'adresser quelques questions, je suis prêt à répondre.



Le razsident. — Fieschi vous a dit que vous aviez des eraintes à concevoir de la part de quelques personnes. Vous at-il indiqué ces personnes?

M. Lavogat.— Cette circonstance me concernant personnellement, je l'avais omise à dessein. Cela est vrai.

LE PRESIDENT. - Dans cette circonstance, yous a-t-il nommé ques-uns des accusés?

M. Lavocat (après quelque bésitation). Dois je absolument répondre à cette question, M. le président?

LE PRÉSIDENT. - Vous devez répondre, sons doute.

M. Lavocaz.— Il m'a nommé Morey. Encore une fois, j'avais omis cette circonstance à dessein, parce qu'elle m'était tout-àfait personnelle. Il y en a bien d'autres que Fieschi a nommés.

D. Pouvez-vous lea nommer?

R. Je demanderal à me taire, ai je ne suis pas absolument obligé de parler ; ils ne sont pas sur le bane des accusés.

D. Vous n'y êtes pas obligé?

R. Je tairai leura noms.

Le president. — Ficschi, avez-vous quelque chose à dire sur ce que vient de déposer M. Lavocat ?

(Fieschi parait fort ému ; il fait signe que non.)

LE PRESIDENT. - Asseyez vous. Fieschi se relève. - Je n'ai rien à dire, yous le savez. M. Luvocat a su toucher le fond de mon ame, f'ai vu l'intérêt que M. Ladvocat me portait, et c'est à lui que je me suis adressé pour dire ce que je savais, croyant bien faire, pour rendre au moins ce service à la patrie.. Il a vu. M. Lavocat. l'empire qu'il avait sur moi. Sa Majesté serait venue et toutes les couronnes. que je n'aurais pout être rien dévoilé. Il a fait plus que n'aurait pu faire tout le moude, et je suis encore tout ému de m'être livré à lui sans réserve ; je lui ai dit : voilà tout ce que j'ai fait, dites-le au gouvernement. Il m'a rapporté toutes mes réponses écrites, je les ai examinées ; j'affirme aujourd'hui que ce qui est imprime de ces déclarations est la vérité. Je n'v ai rien vu ni de plus ni de moins. M. Lavocat a écrit cela sous ma dictée et j'ai déclaré que c'était la vérité ; j'ai autorisé M. Layocat à en faire part au gouvernement. .....

Du reste, quand la cour aura la bonté de m'entendre après

les débats, je dirai encore quelque chose en ce qui conterne M. Ladvocat, et non pour ma défense, car rien n'y peut.

Le president.—Vous avez entendu la déclaration de M. Ladvocat, avez vous à domoer quelques éclaireissement de plus que eeux qui sont contenus dans sa déclaration?

Fissen. — J'ai bien quelque chore à dire, mais il ne m'appartieot pas de le dire. On dirait que je suis on fatteur et un vantard. Je ne dirai donc rien, puisque M. Ladvocat a jung è propos de garder le silence à cet égard. Puisqu'il est une chose qu'il n'a pas cru devoir dire, je oe dois pas la dire non plus. La cour touterdière ne m'imposerait pas silence comme la présence de M. Ladvocat.

M. Lauvecax, éramec à la barre. — Ce que vient de dire Fiscali pourrait iaire croire que [si omis autre chose que des faits entiferment pessonnels entre lui el moi; il a voulu parier sons doute des services qu'il m'a rendous. Sur ce point, je lui ai reodi pistoc. Plusicurs pist Fiscalis m'a servisi que je devais être assassiné. Il a veillé sur moi, je le sais. Si c'est à sotre chose qu'il a voulu faire allusion, je le prisé de répondre.

Fiescut. — Non, Monsieur. Vous savez ce que j'ai fait, mais je n'ai fait que unon devoir. Vous étiez trop grand pour que je puisse être au même rang:

vous ettez trop grand pour que pe puisse être au même rang; mais comme homane, j'aurais marché avant vous et affrocté les carons. Yous eavez bien que sans moi vous ne seriez pas aujourd'hui;

je ne me vante pas des affaires que j'ai faites.

M. Luvrocax — Je croya is arnir indiqué d'une manière
assez chaire qu'il est trai que je sins judici l'obligé que le biscofaiteur de Fieschi il m'a credu de grands servicos; non seulement il a vaillé loi-même à ma shrec'é, mais croncer il a aveit,
mon domestique. Il m'a clié des uours que je rous pric de co

mon cometaquin. It no acte des aoms que je vous prie de ce pas une faire régétert. Il no a enfir rendu de gardos services comme fit d'en conduit avec lottligence, dévodment et intrépidité. Il était toujours là. Le presudent. — Vous avez déclaré que vous connaissiez

the president. — Your avez déclaré que vous connaisnez tous les accusés, excepté Boireau; avez-vous quelque chose à dire sur eux?

M. Labvogat. ... Je connaissais Morey pour avoir fait partie de la 12° légion , dans la compagnie des voltigeurs du 4° bataillon, de plus, comme sellier et bourrelier; il a même travalllé pour not. Je le connaissis antérieurement, car il est décoré de juillet, et j'ai été membre de la commission des récompenses du 12º arrondissement.

Quant à M. Pepin, jamais je ne loi si adressé la parole. Quant il vint dans le funbourg Saint-Marceau, il me fat désigué comme syant figuré dans les troubles du fambourg Saint-Authine, un join 1832. Je connaissais aussi Beicher pour l'avoir vuaves Morey et comme étant, ainsi que Pepin, liabitant du faubourg Saint-Marceau.

Le PLEMEURY. — La franchise et la loyauté avec lesquelles vous vous étes exprisée doivent donner à la comp pleine conflance dans la véracité de votre déclaration; mais courme président, il est de mon devoir de dire à la cour que les faits rapportés par vous sont de la plus grande exactitude. Vous n'avec rien fait dans exte circonstance que je ne vous décade qui, à raison de votre ancienne influence, pouvies dire parler l'és-chi. Vous avez servi la juntice, la cour en est ploite de recon-maissance.

J'ajouteral que telle était l'indignation générale, qu'il n'est pas un indivitue n'France qu'i, ayant comu l'eschi de pris ou de lois, ne se soit libit de me faire consaitve, et qui ne m'ait dit ou écrit pour savoir si je voulair l'appeler et le mettre en rapport avec Fieschi. La raison d'un tel compressement est facile à comprendre. Lorsque la justice informe sur un pareil attentat, il importe de faire juillié de toutes paret la vérité, non seulement pour découvrir les vrais compables, mais encore pour empédeur que les souppens ne planent sur cert qui sont inuocers, et l'on sait qu'en pareilles circostances les souppens se propagent daément.

M. Lawocar. — Je vous remercie, M. le président, des pasoles bienveillantes que vous venez de m'adresser; mais je ne sache pas que ou conduite sit besoin de justification.

La rassingar. — Je ne vous adresse pas ces paroles comme justification, mais comme un ténoigoago d'estime personnelle et de considération de la cour ; o'est le sentiment général que l'ai exprimé.

Firscur. - Que je dise seniement deux mots. M. Ladyocat

etait le seat homme qui pût s'approcher de moi dans l'espoir que je lui dirais mon affaire. Vous savez que M. Thiers, que M. Barthe, tout le conseil des ministres, S. M. elle-maem m'urait interrogé, que je ne l'aurait pas fait. Un souvenir de mon blenistieur a vaincu ma réolution. Cest un défaut peut-étre ; jai été attaché à M. Ladvoat sans réserve; voyant as main ouverte borque l'étais seul arec lui, e qu'il l'a placée dans la mienne, je n'al plus cu de secret. Il me faut un maitre à moi, un maitre, n'importe lequel...

Je vous ai dejà demandé de l'indulgence pour mon langage; je ne peux pas en arranger les formes; j'ai ici un double travail, de pense railaien et de parler français. Personne autre que M. Ladvocat n'autait eu d'empire sur moi... voilà ce que je voulais expliquer à peu près. Vous savez mieux ce que je veux dire que le ne saisse que le élatie.

M. Bulos (Antoine), agé de 37 ans, propriétaire à Paris, rue de l'Abbaye. J'ai connu Fieschi il y a quelques années; je l'ai trouvé dans une position pénible. Il m'expliqua que, poursuivi sous la restauration, il avait espéré être aujourd'hui plus heureux, et qu'il n'en était rien; qu'on lui faisait monter la garde à la porte de la prison dans laquelle il avait été délenu; je lui ai procuré de l'emploi; il me remercia de l'amélioration survenue dans sa position. Je l'avais vu monter la garde comme un sous-officier de vé:érans: il me dit qu'il remplirait plus volontiers le métier de tisseur de draps qu'il avait appris en prison, et qu'il pourrait nourrir sa femme. Je lui fis donc avoir une place; à son retour à Paris, il vint me voir et me remercier, et me tint le propos rapporté dans l'acte d'accusation. Je n'ai pas pris ces paroles en mauvaise part, mais purement et simplement comme un témoignage de reconnaissance pour la protection que je lui avais accordée. Depuis, je le revis chez moi une ou deux fois; je le rencontrais quelquefois dans la rue. Quand le crime est arrivé, il y avait deux ans et demi que je ne l'avais aper çu.

M. Bulos.— Il m'a dit: « Vous avez désormàs un sabre et un fissi à votre disposition. » J'ai compris qu'il m'offrait de me défendre au besoin par la force des armes, mais ouver-tement, et non par un assassinat,

Le président. — Levez-vous, Fieschi.

M. Buzos. - Je le reconnais.

Firsent - Je n'ai rien à dire que de remercier M. Bulos,

Mess Banne (Jeanne-Amiuthe Chartier, femme Barre), âgée de 53 ans, marchande\_épicière, rue de l'Oursine. — Je comais Fieschi; il n'y a ateun fat particulier à ma connaissance; pendant qu'il logeait chez moi, je l'avais inscrit sur mon livre sous le nom du petit républicair.

M. Mantis (du Nord). — Il se faisait dinc remarquer par ses opinions exaltées ?

Mus Bauss. - Un peu.

M. Lzamany (Nicolas), agé de treute-six ans, sous-officier sédentaire. — Jai connu Freschi dans la 4º compagnie de sous-officiere sédentaires y nous avons couché pendant sit mois dans la même chambre; j'ai va un poignard à Freschi. Il seix vanté davoir reçu à sa table un général dont je ne sais pas 12 nom.

Le president. - Ses discours et ses conversations vous faisaient-ils connaître quelque chose de ses opinions?

Le темонт. — J'ai vu qu'il était napoléoniste; il parlait souvent de la république, il avait un journal de république dans sa poche. Fissent. — J'ai dis que j'étais napoléoniste, je le dis encore,

parce que je ne change pas d'inpinious, et je n'en changerai pas jusqu'à la mort. D. Avez-vius parlé effectivement d'un général qui aurait

D. Avez-vnus parlé effectivement d'un général qui aurait diné chez vous ? R. Oui, monsieur; c'était le colonel Franceschetti; il est

venu même très souvent. Quant aux journaux, c'était l'époque mi jétais employé au journal de la Révolution de 1850. Il métait pas en faveur du gouvernement, il était de l'opposition; mais je ne parlai pas de république, je regrettai Napoléon et le regrette encore.

M. Marray (Claude), ex-valet de chambre de M. Ladvocat, actuellement courrier de la malle, demeurant aux Gobelins, fait la déclaration suivante? En (531 et 1832, Ganta au service de M. Ladvocat, je vis Fuschi venir à la maison dans différentes circonstances. La did M. Ladvocat que plusieurs personnes qui loi en vamilaient cherchaient à l'assassiner. M. Ladvocat ne fixiati pas leacoup d'attention à ceja. Un jour il me dit les nams de trois ou quatre personnes je les ai nubliés. Fixendi

avait obtenu une pension comme condamné politique; elle lui fut retirée. Fieschi vint me trouver et me fit voir un médalloa à l'effigie d'Hent V, et me dit que sa femme lui avait sitt connaître la personne qui lui avait remis cela, et que ça pourrait hui servir pour avoir plus tard de L'argent. Il paralis formal du gouvernement, et dit que s'il y avait une insurrection, il servis le premier à se mettre la la tède d'une bande, à piller, à assainier tout, et qu'il hui fersit un mauvais parti.

D. A-t-il parlé du roi?

R. Oui, il a dit que c'était le roi qui faisait tout le mal.

M. MANTIN (du Nord). — Fieschi vous a nommé quatre personnes qui pouvaient attenter à la vie de M. Ladvocat. Dans l'instruction vous en avez nommé deux, dont l'une est l'accusé Morev ?

M. MARTIN. - Oui, monsieur.

LE PRESIDENT. - Fieschi, qu'avez-vous à répondre?

Fissent. — C'est encore un trait de la malheureuse fimme avec qui je vivais infimement. J'ai nommé daus l'instructions l'homme qui lui avait remis la médialle; un jour, je n'avais pas les ou, j'ai passe la médialle comme une pièce de cinq sous; pie nes suis jamais été carliste. Si mon premier service militaire etit été sous Charles X, je lui eusse prélé servent i je servisi aux-ò foditre de de Charles X que je suis útodère de Napoléon. Mais, moi, vouloir assassiner le 10 jour de l'argent, jamais! Je regarde l'argent comme de la poussère; l'argent mal acqui n'est récupour moi. Jamais je na japai d'une chose comme q. ou preut-être que j'etais soul dans ce moment-là... Cependant on ne trouvera pasen France un homme, èma connaissance, qui dira que j'aie été pris une seule foi-de vin. Je n'ai pas antre chose à dire, vous porteres tel jugement la-dessus que vous voudeze.

Mº Durost. — Je demanderai au témoin à quelle époque Fieschi lui aurait communiqué cette confidence sur Morey.

M. Martin. — Je serais fort embairussé de le dire. C'est à peu près en juin ou juillet 1833, peut-être en 1854.

Me Dyport. — Vous a-t-il dit le motif de sa haine contre

M. Ladvocat?

M. MARTIN. - Non, monsieur.

Me Duront. -- Comment Fieschi , homme si dévoné à M.

Ladvocat, qu'il regarde comme son maître, a t-il pu accepter un asile, recevoir l'hospitalité la plus compiète de Morey, dont il connaissait les desseins coupables coutre M. Ladvocat?

Figscur. - M. Ladyocat m'a si mal recu la dernière fois que je fus chez lui, me sentant conpable, je n'y suis pas retourné; on m'aurait dit que je n'avais pas de cœur, et moi-même je me serais dit : Fieschi, tu es saus cœur. M. Caunes m'avait aussi retiré sa protection; l'avais besoin d'un ami , je fis la conuaissance de Morey. Morey, de son emploi, voyageait partout, il est venu chez moi en 1834. S'il était nécessaire, je trouverais encore la clef de la chambre, malgré qu'il y ait plusieurs anuces. Depuis 1808 je me rappelle les choses les plus minutienses. Je n'ai jamais été aussi intime avec Morey en 183 (, comme je l'ai été au moulin de Croullebarbe, Comme il était amateur de pistolets et de fusils, je l'engageais à venir chez moi tirer à la cible. Un jour it me montra la maison que M. Ladvocat faisait hatir, et me dit : Voyez-vous cette maison, elle est batic par les ministres, avec l'argent qu'ils ont donné à M. Ladvocat pour les avoir sauvés : mais gare à ce M. Ladvocat, s'il tombe jamais au bont de mon canon. La première fois que j'aliai chez M. Ludvocat, if était dans son lit; il me dit en levant la jambe. je n'aurai rien à craindre tant que... Jen'achèverai pas, en présence de la noble cour : mais elle comprendra ce que je veux dire. Voilà comment j'ai connu Morey, je n'ai plus rieu à dire.

quelle je ne suis pas attachée ne m'intérense pas plus que cela. Je dir i Va-fe an diable. Mais quand je m'attache à une personne, Je suis sentible à tout ce qui la regarde; voilà pourquoi j'às averti M. Ladvorat. Si'jy étais retourné, il aurait diu: Comment, tu m'as trompé! Et pourtant vois a vez les pièces qui prouvent que j'ài été condamné pour l'afaire de Murat. Quant à Morey je ne lie pas qu'il est généreurs je lui trends justire, je lui ai des obligations; mais je voyais M. Ladvocat me prodiguer tous les sois possibles; je savais qu'il n'aimàit pas à degalere, ct qu'il dissit : Quand on veut rendre service, il faut tirer l'érée et jete re fourceau au diable.

Le rekamert. — Yous n'avez pas entièrement compris la question. La voici: Le défenseur de Pepin vous dit que vous avez signale à M. Ladvoca, et à Martin, son domestique, Morey comme uu encemi personnel de M. Ladvocat, comme un bomme qui efait capable d'autenter à ses jours. Cependant depuis vous avez été lié avec Morey, vous avez accepté de lui un asile, et vous auriez d'û naturellement observer que vous ne pouviez concilier cette amitié pour Morey avec votre dévod-ment pour M. Ladvocat.

Fisseu. — Songer que ('étais alors pourvuiy', je ne savais

où reposer ma tête: je crois que j'aurais été me jeter dans la fosse de l'ours Martin du Jardin des Plantes, à plus forte rai-

son fai pu aller cher Morey.

M' Prumer Derus, — Ceci prouve l'habileté de Fieschi et
sprétence d'esprit. A la manière dont M. le président l'interrogeni; il lui dinti difficile de ne pas faire une répouse cated
réque; mais avec cet admirable tact dont il a donnat tant de
preuves aux édeats, il a répondu: L'oin de réfuser un asile
chez Morey, j'aurais sié chercher un asile alons de la direct
l'ours du Jardiu des Plantes. Telle n'est pas la question: je
la fais seulement remarquer l'incompatibilité de sa rodulte

avec la générosité de sentimens qu'il affecte.

M' Panquin. — La cour a pu remarquer avec quel soin les définiseurs de l'isselsi se sond abstenus de prendre la parole dans l'examen des charges qui poussient tendre à aggraver le sort de ses co-acoustés. C'est un devoir qui leure est impoé par de hauter considérations, et auquel nous no manquerons jamais. Notre ministère est un ministère de protection et de défines, es n'et pas un ministère d'accusation.

L'observation que je vais soumettre à la cour n'a donc pas pour but de faire que la position, soit de Pepin, soit de Morey,

en soit aggravée.

Je crois qu'il importe de bien distinguer les époques. Je prierai M. le président de demander à Frischi, d'abord à quelle époque précise Frischi aurait enteudu de la bouche de Morey un propos fischeux pour la personne de M. Ladvogat. Je le prierai enveitu de lui demander si c'est une inimité personnelle que Frienchi avait remarquée en Morey contre M. Ladvogat, ou si c'était au contraire une inimité politique, une haine de parti.

Firsent. — Vous me mettes à même de répondre; cela n'a position de la citat di di di foi, ni deux fois, ni trois fois, mais une scule fois. Morey me dit ce que je viens de répéter tout à l'heurer « Vous voyez bien que M. Ladvocat fait bétir une majon avec l'argent de sministres, « le savais blem mol que M. Ladvocat ne faisait point bâtis avec l'argent du gouvernement. Il vensit d'être l'huititére de son beaux-père un homme qui a un éta-blissement et des propriétés est à même de faire bâtir. Movey me dit; Heb fient le lui en garde une, qu'îl ne se trouve pas au bont de mon fusil, « Movey mà dit cels une fois ; il ne ma l'a par répété depuis. Se suis allé chez lui deut ou trois fois. Il est reune texte moi, et ne n'a putu parde de M. Ladvocat.

Le président. — Le témoin peut se retirer. Que l'on fasse entrer le témoin Schwartz. (Monvement très vis de curiosité.)

M. Schwartz est introduit, coffié d'un honnet noir, et paraissant très souffrant il ne peut se faire entendre que par l'entremise de M. de La Chauvinière, greffier. Appelé en vertu du pouvoir discrétionarie, il ne prête point serment. Il décharé être âgé de 5 f ans, concierge des Archives du royaume. M. de la Chauvardas. — Le témoin dit qu'il ne punt pas

ôter son bonnet sans s'exposer à une incommodité.

Le PRÉSIDERT. — Il peut le garder. (Au témoin ) Con-

LE PRÉSIDENT. — Il peut le garder. (Au témoin ) Connaissiez-vous les accusés, ou l'un d'eux, uvant l'attentat du 28 juillet?

M. Schwartz, — Je connais Morey depuis à peu [ rès dixsept à dix-huit ans.

D. Sous quels rapports?

R. Nous ctions voisins de quartier. Comme je tile souvent

au prix et que je vais à la chasse, je me suis rencontré avec lui.

D. Y a-t-il eu une époque où vos liaisons sont devenues plus intraes avec lui?

R. Pas autrement que cela.

D. A quelle époque étiez-vous lié particulièrement avec Morcy?

R. Avant d'être concierge aux Archives.

D. Voyiez-vous souvent Morey dans le temps où s'est commis l'attentat du 28 juillet?

R. Non , monsieur ; racement.

D. L'avez-vous vu beaucoup depuis la révolution de Juillet?
R. Souvent.
D. N'avez-vous pas fait partie avec lui de sociétés poli-

tiques?

R. Non, monsieur, jamais.

D. Avez-vons eu avec lui des relations telles qu'il ait eu assez de confiance en vous pour vous parler d'affaires secrètes?

z de conhance en s R. Jameis

D II n'a jamais fait aucun dépôt chez vous?

R. Non , monsieur.

D. Pubque vous étiez tireur comme lui, vous avez pu faire avec lui des arrangemens d'armes, et fondre des balles de calibre ayant pour objet de tirer aux prix?

R. Non.
D. N'avez-vous pas chez vous plusieurs moules à balles?

R. Non, monsieur. D. Vous n'en avez pas à présent, mais en avez-vous eu aupa-

ravant?

R. Oui , avaut d'être aux Archives. N'ayant plus de fusil , je

n'ai plus besoin d'un moule à balles.

D. Depuis combieu de temps?

R. Depuis 1830.

D. Avez vous des livres chez vous?

R. Osi, monsieur. D. Quels livres ?

R. Différens ouvrages.

D. N'avez-vous pas chez vous trois volumes intitulés: La Police dévoitée, et un volume intitulé: De la Femme, par Vircy? R. Je n'en ai aucune connaissance,

D. Ainsi, Murey ne vous a jamais confié ces livres?

R. Non, mansieur.

D. N'avez-vous pas reçu des livres de Morey?

R. Non , monsieur.

Fuscai. — J'ai à dire que Morey a emprunté un moule à balles, Lesballes étaient plus fortes que le calibre, de manière a se changer en lingate varut d'arviere au lond des fudis. Quant aux livres, comme ils n'ont pas été mis daos la malle, j'ai du eroire que Morey les avait retenus, et mis en dépôt chez un anit.

Lz Passmert. - Le témoin peut se retirer ; il est libre.

Mad. Moucser (Anne Guichard), femme Monchet, ågée de quarante-quatre ans, propriétaire, sus Saint-Victor, nº 25,

dépose en ces termes :

• On m'a cltée dans l'acte d'accusation comme pronnell' la qualité de femme Morey. Je n'ai junais chartelé à me faire passer pour la femme de Marey; mait je n'ai pu empéher ceux qui avaient envie de jaser de dire ce qu'ils ont voulu. Je ne comanis rien qui puisse se rapporter à l'attentat, j'ai déjà paru devant les juges pour répondre à ce qu'il m'a été demande; je ne asis rien.

D. Quels étaient les rapports de Pepin avec Morey?

R. Ils se disaient boujour, bonsoir.

D. Quels étaient les rapports de Fieschi avec Morey?

R. Fieschi venait plus sauvent. Il est venu lui demander l'hospitalité peut-être pendant deux mais ou deux mois et demi. Après être sorti de else Morey, Fieschi est revenu cinq, six fair au plus à ma connaissance.

D. Pourriez-vous préciser l'emploi du temps de Morey dans la matioée du 28 juillet?

R. Il est sort à app heures du matio pour aller à la Maison-Blanche, il est revenu à dit heures, il a déjehué et pris son cacié. Il est retet un peu, et est sortie ou disant qu'il allaitse faire racer et lire les journaux je ne suis pas bien sûre de ce qu'il me dit. Morey est reutré un peu avant deux heures; carles jeuns gens ont l'habitude de manger à deux heures, ils n'avaient pas encore mangé, et quand Morey est reutré ils avaient leur pain à la main.

- D. Savez-vous ce que Morey avait fait la veille, le 27 au soir?
- R. Il est rentré vers huit heures, peu de minutes après que les chaudelles avaient été allumées.

  D. Avez-vous su que Morey avait fait transporter cher I au-
- D. Avez-vous su que Morey avait fait transporter chez Laurent une malle appartenant à Fieschi?
- R. Il ne m'en a pas informée. Je ne savais rien du tout relativement à la malle; c'est le commissaire de police qui m'a appris tout.
  - D. Savez-vous et qu'a fait Morey dans la matinée du 29 juil-
- R. Morey est allé lire son journal, car il m'a dit en sortant: sì on vient me demander, on me trouvera au cabinet littéraire.
  - D. Faisait il nuit quand il est rentré le 27 au soir?
  - R. Non, monsieur; mais on avait été obligé d'allumer les chandelles, par ce qu'on ne voit pas elair dans la boutique quand les volets sont ferinés; même à sept heures on ne voyait pas elair, il n'était pas plus de huit heures un quart.
    - D. Etait-il mouille?
      - R. Oui ; il n'avait pas de parapluie.
  - D. Un carnet appartenant à Fieschi a été jeté dans les latrines de votre maison ; pouvez-veus dire qui l'y avait jeté?
    - R. Je n'en sais rieu.
    - D. Avez-vous vu venir chez vous Nina Lassave?
  - R. Je ne l'ai vue venir qu'une seule fois, le mercredi 50. Elle a demandé M. Morey, qui n'y était pas.
  - M. MARTIN (du Nord). Vonsavez dit que les relations de Pepin et de Morey étaient peu fréquentes?
    - R.Oui, monsieur.
    - D. Est-ee que Pepin n'a pas diné quelquefois chez Morey ?
    - R. Je erois que c'est une fois ou deux, pas plus.
  - M. Martin (du Nord). Après le départ de Fieschi de la maison de Morey, leurs relations ont-elles continué?
  - R. Il est venu einq ou six sois à ma connaissance. D. Pendant que Fieschi a demeuré chez Morey, quelle était
  - son occupation la plus habituelle?

    R. Il ne faisait rien du tout.
    - D. N'a t-il pas montré des dessins on un plan de machine?
      - R. Non, monsieur, je vons jure que c'est fanx.

M. Martin (du Nord.) — Voici, relativement aux rapports de Morey avec Fieschi, ec que vous disiez dans votre déclaration écrite:

 Depuis ce temps il n'a plus conclié à la maison, mais il n'a pas cessé de venir manger chez Morey.

Et, dans le fait, Fieschi déelare qu'il est allé souvent chez

Mad. Movemer. — Lorsque Fieschi vennit au moment de se mettre à table, on lui offrait un morceau qu'il acceptait; ça ne s'appelle pas avoir des relations ensemble.

M. Martis (du Nord). — Comment pouvez vous précisément vous rappeler que c'est le 27 juillet que Morey est rentré à huit heures du soir?

Mad. Moucage.—Il y avait eu le matin un service pour les victimes de Juillet, M. Morey avait mis son habit noir; quand il est rentré, le soir, son habit était tout mouillé, j'ai été obligée de l'étendre pour le faire sécher.

M. Martin (du Nord). --- Je demanderai à Morey s'il est sorti le 28 juillet dans la matinée.

Money. - Oui , je suis allé à la Maison-Blauche.

M. MARTIN (du Nord). — Vous avez dit le contraire dans votre interrogatoire.

Monny.— Je ne me le suis pas rappelé d'abord, mais je puis faire entendre des témoins, et entre autres M. Fontaine, qui pronveront que je suis allé à la Maison-Blanche.

M. MARTIN (du Nord). — Pourquoi Morey dénia-t il qu'il eût fait parti de la société des Droits de l'homme ?

Money. - Je ne me rappelle pas cela.

M. Martin (du Nord). - Voici des extraits de deux interrogatoires de Morey :

1º a D. Vous avez dit que vous vétiez pas de la société des Principes de l'homme. On a trouvé cher vous l'exposé des principes de cette société, distribué par elle à ses membres, le journal le Populaire, un écrit du sieux Marraxt, et un comptendu du procès d'avril, publié de concert avez les accusés?

« R. Est-ce que le premier indivisiu ne peut pas avoir chez lui des choses comme cela? Si j'avais été de la société, j'en autrais eu bien davantage. On en a trouvé très peu, et je ne sais comment cela s'est introduit chez moi. On a dit aussi que j'étais abonné au Réformateur; je ne l'ai jamais eu à la maison.

- 2° D. Vous avez dit que vous n'aviez jamais fait partie de la société des Droits de l'homme ?
- « R. Je l'ai dit, et on ne me prouvera pas que j'en aie falt partie.
- «D. Cependant votre nom figure sur les contrôles de la section Romme, du 12' arrodissement?
  - a R. On peut avoir mis mon nom , mais ce n'est pas de mon
- « Vous êtes porté sur les contrôles, avec l'iodication de votre profession. Dans la même section figurent votre ami Nolland et Pepin, sous chef de la section?
- R. Je nie avoir fait partie de la Société; jamais on ne m'y a vn. »
- A deux reprises différentes, Morey a déclaré n'avoir pas fait partie de la société des Droits de l'Homme. A l'audience d'hier il l'a avoué. Pourquoi le déniait-il d'abord?
  - Money. Je n'avais aucun interet à avouer ou à mer que je faisais partie de la Société des Droits de l'Homme.
- M. Maarin (du Nord), à Morey. Avouez-vous que vous ayez conseillé à Ficschi d'acheter le portrait du duc de Bordons et de invente de la conseil de la cons
  - deaux et des journaux de certaine couleur?

    Money. Je n'ai jamais donné aucun cooscil à Fieschi.
- M. Martin (du Nord). N'est-ce pas dans le but indiqué par Fieschi, et révélé daos un de vos interrogatoires, que vous lui auriez donné ce conseil?
- Dès le 11 août, dans voltre interrogatoire, yous avez cherché à faire rofre que le parti républicaie était étranger à cette affaire. Fieschi avait déclaré qu'effectivement rous lui aviez donné des coossils qui se rapportaient à ce fait. Qu'avez-rous à répondre?
- Monry. Si j'ai dit qu'aucun républicain n'était compromis dans cette affaire, je ne sais pas très bien pourquoi je l'ai dit. Je ne réponds pas de tout le monde. Quant à moi, je suis parfaitement étranger à tout cela.
- M° DUPORT. Le témoin sait-il s'il y a cu une compensation quelconque entre les fournitures faites par Morcy à Pepin, et les fournitures de ce dernier à Morey?
  - LA FEMME MOUCHET. M. Morey avait fourni à Pepin un

caparaçon de 20 à 35 francs, pour lequel il élait convenu de prendre du sancer et le la chandlelle. Il y avait deux moi que te caparaçon était fourni. Un soir que Firschi était chez nous, je dis au petit garon qu'il fallait ne pas oublier d'alter chercher ce sucre et cette chandelle. Le lendemain, Firschi y alla lui-même, et m'apporta quatoure à quinne livre de sucre. Le ne l'en avais pas chargé. Je me proposis d'alter moi-même no urdre les chandelles.

Me Duroxr. — Le 28 juillet, à quelle heure Morey a-t-il diné? jusqu'à quelle heure était-il à table? quelle était la position de Morey ce jour-là?

Mad. Moucher. — Il a diné avec M. Gibon, professeur de philosophie au collège de Henri IV. Nous sommes restés à table josqu'à neuf heures du soir. M. Morey n'avait rien d'exterordinaire. Ha minugé comme nous.

M. Duronn.—Je prie M. le président de demander à Morey de recueillir ses couvenirs sur ce fait qu'il u nié dans l'interrogutoire; de savoir si, le 29 juillet, lorsque la fille Nim est venue chez lui, il n'a pac été brûlé de papiers chez lui et par lui?

Monty. — Je me suis rappele hier soir que ce jour-là j'avais brûlé des papiers appartenant à Fis-schi, sur lesqueisé disient indiquées sommes qu'il aurait touchées de commission des récompenses nationales. J'avais nié ce fait, mais je me Ie suis raporté ensuite.

M<sup>o</sup> Duorat, — Ce sont les papiers avec lesquels Fieschi avaitobienu des récompenses nationales. Je prierai M. le président de demander à Madane Mouchet si ces papiers ont été brûlés après l'arrivée de la fille Nios.

Mad. Moucarr. — Oui, monsieur; je ne savais pas quels etaient ces papiers; jai demandé le vendredi à Morry quals étaient les papiers qui avaient été pridés. Il mê de : Ce sont les papiers de Fieschi. — Pourquoi les avez vous brêlés ? — Cest parce que je devais les brûler. Il les a brûlés avec la fille Nina.

Me Durout. — Je prie Madame Monchet de dire si dans la maison qu'elle habite il n'est pas facile de s'introduire dans la cour et dans les lieux d'aisance.

Le témoin répond affirmativement, et Me Dupont donne à la cour la topographie des lieux.

Me Duport. - La fille Nina a prétendu que Morey était

venu chez elle prendre les livres et le carnet de Fieschi. Je demande au témoin de préciser ce qu'a fait Morey ce jour-là depuis neuf heures du matin jusqu'à neuf heures du soir, où il a . trouvé chez lui le commissair e de police.

Mad. Mouchet. — Il n'a pas quitté sa nièce; il a fait avec elle des courses pour les affaires de son papa.

Le président. — Est-il à votre connaissance que Morey soit sorti dans la soirée du 27?

R. Non, mousieur.

Martin (du Nord.) — Je demanderai comment il se fait qu'il se rappelle aujourd'hui qu'il a brûlé les papiers de Fisschi, tandis que, interrogé sur ce point, il l'a qualifié de mensonge, Morey ne dit pas avoir oublié le fait, il l'a declaré faux.

Morey. — Je ne me suis pas souvenu de ce fait au moment où j'ai été interrogé. Cela se concevra facilement, j'avais perdu la mémoire.

Me Duroxy. — Entre nier un fait et ne pas se le rappeler, il n'y a qu'une petite différence. Quand on ne se sappelle pas une chose on la qualific de mensonger. Se horner à dire qu'on ne se souvient pas est plus honnête.

M. Martin (du Nord). — Toujours est-il fort extraordinaire qu'après six mois Morey se rappelle parfaitement un fait qu'il a d'abord considéré comme un mensonge.

Me Divoar. — C'est moi qui lui ai on quelque sorte rendu la mémoire. J'ai vu plusteurs fois Morey sans en ohtenir de réponse, il m'a fallu lui répéter plusieurs fois les faits pour les lui rappeler. La cour se rappellera que Morey était resté soitante-quioci jeurs sans prendre de nourriture. La faiblesse del estomacavait eu une influence terrible surte cerrean. Quand un accusé se trouve dans une pareille position; il y a une espète d'inhumanité à lui opposer ses dénégations.

M. Martin. — Il n'y a nullement de l'inhumanité à mettre l'accusé en présence de ses précédentes déclarations. Ce fait, Morey l'a qualifié de mensonge six jours après l'attentat, c'està-dire long temps avant la maladie de Morey.

Me Duroux. — Morey a bien fait de nier d'abord des faits indifférens, et qui aujonrd'hui serviront à sa décharge. Il n'a pas à rendre compte ide ses déflégations. Il a cru de son intérêt de le faire aujourd'hui il dit la vérité, il n'invente pas', ce



qu'il dit est confirmé par la fil e Nina. Est-ce la vérité, oui ou non?

M. Мактия (du Nord). — Il nous importait de savoir si dans son intérêt ou non Morey en avait imposé.

Me Durony. — Jamais on ne l'a vu en contra liction avec lui-même pendant l'audience.

M Martin (du Nord). — Il y a été constamment.

M. Renaudin, fabricant de caunes, neveu de Morey, est introduit en qualité de témoiu.

Renauma dépose en ces termes :

Dans le courant de février 1855, l'étais allé un matin voir M. Morey. Il me demanda i ju ne pourrais pas lui trouvre de l'ouvrage pour un homme auquel il s'intéressait. Quelques jours après est entretien, je fur chez M. Lesage, fabricant de papiers pérint avec legnel je suis en relation d'affaires. Il me promit de s'occuper de ma demande; quelques jours plus tard, Fiechi vint me voir pour me remercier. Lorspill fut entre chez M. Lesage, je lui dounais un asile pendant quelque temps. Se lui offris une petite chamber. Fiechi n'ext pas même veau coucher continuellement chez moi Ma femme l'avait prise en grippe.

Élle me disait touvent. Cet homme me fait peur; il a manvaixe mine. Je finis par éprouver les mêmes sentimens à son égard. An boat de quelques jours, il s'en alla; je l'ai reva une fois chez M. Lesge, Je demandai à ce deruier des nouveller de Fieschi. Il me répondit qu'il travailiat, mais qu'il pourrait travailler davantage, et que si l'ouvrage prepais, il serait forcé d'en preudre un autre. Fieschi étai occupé dans cet steller à foncer. Quelques jours plus tard, il sortit de chez Lesge; je une pourrais donner aucune date. Voilà ce qui s'est passé à l'ocsion de Fieschi.

Fai un incident dont je dois faire part à la cour. J'ai eu à me plaiudre de Ficschi. Un jour que je sortais avec ma femme, je vis une demoiselle que j'ai su depuis dre Nina Lassave. J'appris que, pendant notre absence, il est resté dans sa chambre avec cette femme. J'avajs prété un petit logement à Fiete chi, mais non pas pour en faire cet usage. Depuis es momente la, je lui fis mauvase mine. Dans la semine il partit.

LE PRESIDENT, - Sous quel nom était il placé ches M. Les-

R. Sous le nom de Bescher que je croyais d'abord être Bεchet. A vrai dire, je savais à peine son nom; on me l'avait nommé une fois pour me le recommander. Depuis qu'il était placé, je ne crois pas l'avoir entendu nommer.

D. Ávez-vous vu, pendant que Fieschi logeait, un modèle en bois d'une machine?

R. Oui, sans savoir à quoi elle était destinée. C'est après mon interrogatoire que la portière me l'a dit. Fieschi est un homme asses bizarre, qui se met sur le dos 685 gens, qui se rend important. Fieschi a dit ces jours-ci, et je l'ai lu dans les journatur. Si j'avais eu do fr., cottes, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Je lui procurai de l'ouvrage chez M. Lessee, pourquoi n'y ct-il pas resié? pourquoi ne s'est-il pas honorablement conduit au lieu de faire ce qu'il a fait?

Firscur. — Lorsque M. Lesage, qui m'a occupé dans sa fabrique, paraîtra, il dira si jai quitté de ma propre volonté, ou si c'est l'ouvrage qui a cessé. Si je m'en suis allé, c'est que M. Lesage m'a dit : Pour le montent, il n'y a pas d'ourrage.

M. Lesace, témoin, déclare ne connaître que les accusés Fieschi et Morey.

LE FRÉSIDENT. - Faites conneiltre er qui est à votre connaissance sur Ficschi, pendant qu'il a travaille chez vous.

M. Lesson: — Il m'avait été recommandé; je n'ai pas été mécontent, son travail m'a convenu.

LE PEESIDENT, - Qui vous l'avait présenté ?

R. Renaudin, avec la maison duquel je suis depuis lougen relation. Fieschi travailla chez moi à ce que l'on appello en terme de l'art, foncer. Il y était sous le nom de Bescher.

D. Marcy venait il le voir?

R. Il est venn plusieurs fois ; il l'appelait du nom de Bescher.

D. Savez-vous s'il existait des relations entre Fieschi et Pepin?

R. J'ai enteudu parler de M. Pepin, je ne sais pas s'ils avaient des relations; je ne le comaissais que par un ouvrage apposté à la maison par Fieschi, intitulé: Justification de - M. Peçin dans Leffaire de juin.

D. Pourquoi a t-il cessé de travailler chez vous ?-

R. Par une circonstance indépendante de sa volouté. Je sus

obligé d'interrompre la labrication faute de trouver des papiers comme il une les fallait. Frieschi me dit qu'il était bien aise de se reposer pendant quelques jours. Quand plus tarti il revint chez moi, je l'avais remplacé, et je ne voulais pas remplacer la personne que [a'vais price à sa place.

D. Avait il laissé son livret chez vous quand il est parti?

R. Oui. En effet, je ne lui avait pas dit vous ne reviendeze plus. Cependant, je sais que Ficechi étant venu depuis chercher ses effets, ma femme, achant que je nétais pas disposé à reuvoyer son remplaçant, avait mis son livret de côté pour le lui rendre, mais qu'elle fut dérangée, et Fieschi s'en alla sans l'emporter.

D. N'a t-il pas été plus tard retiré de vos mains?

R. Le livret a été remis à M. Morey, par mon épouse, lorsqu'il se présenta chez moi, je crois, le 29.

D. Croyez-vous que soit le 29?

R. Oui, c'est positivement le 29, le lendemain de l'attentat.
M. Martin (du Nord). — Qu'a dit Morey en demandant le livret à votre femme?

R. Jr. nétais pas chez moi. Voici à pen près comme ma femme me l'araporeté. Il se présenta à la maison. Après le bonjour d'utigo, il dit : a Ne savez-rous pas ce qui s'ext passé bier? — Tout Paris le sait. — Yous ne savez pas que je viens d'apprendre, que cet curvire l'escher que vous artier chez vous est ce nomm? Gérard qui a fait l'attentat? Ce que vous dites là exit possible? — On me l'a dit. »

Ma Koume était troublée; elle lui dit i Mais nous avons encore son livet ici. Je Favais préparé pour le lui remettre; éda ne va-t-il pas nous compromettre? — Phisque vous avec le livret, remettez-le moi; c'est moi qui le lui ai fait avoir. Bescher n'était pas son nom, je le rendrai à son propriétaire, au veu Bescher.

Voilà à peu près le colloque qu'il y eut entre Morey et ma fémme.

Le presente .- Savez yous s'il a déposé des morceaux de bois dans votre cour?

R. Oui, j'en ai connaissance, mais je ne sais à quelle époque. Ce bois y est resté pas mal de temps.

D. Savez-vous si une pièce n'y est pas restée tout-à-fait?

R. Je ne le pense pas.

M. Marrix (du Nord). — Morey reconnait-il cette conversation avec la femme Lesage?

Mosey. - Oni, monsieur.

M. Martis (du Nord). — Comment se fait-il que le 6 du mois d'août, il déclarait positivement n'avoir jamais comu Fieschi que sous le nom de Fieschi, et qu'il ne savait pas qu'il se faisait appeler Bescher?

Money. — J'ai entendin dire que obez moi il n'était connu que sous le pom de Fieschi.

M. Manns (du Nord).—Cependant, vous avez for mellement déclaré que vous ne l'aviet jamais consu que sous le nom de Fienchi, et voilà que peu de temps avant vous aviez demandé à la fernane Lesage, le livret de Bescher, reconnaissant que c'était sous ce nom, que Fieschi y était consu?

Monay. — Je persiste à soutenir que j'ai entendu dire que c'était chez moi qu'il n'était connu que sous le nom de Fieschi.

M. Duroxx. — Ce soot des argumentations qui seront beaucoup mieux dans les plaidoiries que dans une discussion. L'accusé Morxy n'ayant pas voulu compromettre Bescher, s'oujours soulenu qu'il n'avait jamais connu Fieschi que sous son veritable nom.

Marris (du Nord). — C'est ici le lieu de démontrer ces con tradictions.

M. Duront, — Faban lonne toutes les contradictions possibles; je m'en tiens aur détast. Le fait est d'uri? oui on non. Que Norcy ait danné le nom de Bescher à Fieschi, qu'il l'ait fait placer sous ce nom chez Lesage, qu'il soit alle l'y voir, Norey reconnait tout cela. Vous en tirevez loutes les conséquences que vous vondrez; moi l'erpliquerai les faits. Nous ne pour vous établir jou les faits retels qui ressortent des débats. Tout ce qui s'est passe anterieu ement est peu important. Il est extraordinaire que l'on accable de questions un homme qui a à poine la faeulté de les entendre. C'est trop insister.

LE PRÉSIDENT. — L'expression dont s'est servi le défenseur, n'est pas convenable. Le ministère public est parfaitement juge de la convenance des questions à adresser à l'accusé.

M. Durost. — Mon observation, je l'espère, n'avait rien d'injurieux ni de désagréable pour le ministère publie. Seulement je l'engage, vu la position de Morey, à le ménager dans les questions. Tout sera discuté à son égard. Le plus importan sour les débats, c'est d'établir les faits vrais.

Money. — Je n'ai connu Lesage qu'après l'entrée de Firschi ebez lui. Je l'ai vu un jour à propes d'une vente de colle que je lui ai faite.

M. Marrix (du Noid).—Comment se fait-il qu'interrogé le 10 août par M. le président, Morey ait répondu qu'il ne connaissait pas Lesage?

Money. — Je ne connaissais pas Lesage avant l'entrée de Fieschi chez lui. Je ne puis pas avoir dit, au 10 août, que je ne connaissais pas Lesage.

Figsoni. - M. Lesage a eu raison de dire que je n'étais nas un habile ouvrier. Dès ma jeunesse, je n'avais eu que les armes à la main. Pour connaître cette partie, il faut commencer très feune. Je ne le erois pas flatteur, cependant il m'a rendu iustice, il m'a dit qu'il tronvait extraordinaire que j'eusse appris si tôt la partie qu'il m'avait donnée, quoique pas bien difficile. Onant à ma conduita ches lui, je dirai que je ne fréquentair aucun ouvrier. Je ne bougeais pas du mardi au samedi; quant au lundi, les garçons ne voulant pas travailler, j'étais forcé de faire comme eux; quand je suis parti, je lui étais redevable de o france : on dit que l'ai eu a 1.000 fr. dans les mains : si cela était vrai, comment serais-je resté redevable de 7 francs. J'ai laissé chez lui deux tabliers, un en peau, l'autre en toile, un pantalon, une paire de sabots, sauf le respect que je dois à la noble cour. Je crovais encore rentrer chez M. Lesage: il était presse, il avait pris un ouvrier habile, sans quoi je serais rentré chez lni. Ma conduite, il l'a certifié, était bonne sur tous les points. Je n'ai pas autre chose à dire à la noble cour.

M. Durort, - A quelle occasion Morey est-il allé chez Le-

Lesace. — Il n'y est renu que très long-temps après l'entrée de Fisseh: l'eas besoin d'acheter de la colle. Fissehi me dit que Morey, bourreller, en avait une certaine quantité à vendre. Fissehi fit le marché. Je ne sais si je remis l'argent à Fissehi on à Morey. C'est là, je crois, la première eironastance qui sit entrer Morey chez moi. Plus tard, Morey vint s'informer si j'étais content de Fieschi. Je t'ai vu deux ou trois fois.

Beauwore, marchand fripier, autre témoin, déclare: Le 5 juillet, un individu éest présenté à moiet me demande une maile portant 42 pouces. Nous tombàmes d'accord, et l'advivilu me dit qu'il reviendrait le lendemain. Il revint en effet avec un autre monsieur; ils enamièreur la maile. Un d'eux une demanda où lis pourraient prendre une tasse de café, ic leur indifusul un aftée face.

Ce temoin reconnaît parfaitement Fieschi; il déclare que c'est lui qui est venn le premier. Il reconnaît également Morey pour être celui qui est venu le lendemain. C'est Fieschi qui paya la malle.

LE PRESIDENT. — Quel est celui qui dit que la grandeur diait convenable?

BELUMONT. — C'est ceini en bounet noir (Morey).

D. Vous n'avez pas conservé une note qui établissait que la

nalte venduc le 25 juillet était de 42 pouces?

R. (Regardant la malle.) Je reconnais parfaitement cette

malle. Je ne sais par qui elle a été emportée. J'étais occupé au moment où cile a été enlevée.

D. A-t-elle été emportée avant que les sécux individus sélassent au café ou après qu'ils en sont revenus?

R. A leur sortie du café.

D. Se sont-ils assurés qu'elle avait precisément 42 pouces?
R. Nan, monsieur, je leur ai dit qu'elle les avait.

Marita (du Nord), à Morey. — Pour quel molif Fieschi sous a-t-il invité à l'accompagner au Temple pour l'achat de la maile?

Money. — Il y a très long-temps qu'il me parlait de la nécessité de cette acquisition. Le 25 au matin il me rencontra et ans dit : Venez avec moi. Je n'avais pas déjedné, il me ditr Nous déjéduerons par-là.

Mantus (14 Nord). — Pourquoi Morey l'a-t-il nié dans l'interrogatoire? Ce ne pouvait être un oubli.

Le praedicte, ... Morcy, vous avez dit que la malle était de la grandeur qu'il fallait. Comment pouviez-vous le savoir? La garde-robe de Fieschi ne devait pas vons faire supposer qu'il fui fallait une grande malle.

Moner. - Fieschi me dit qu'il voulait y mettre des ellets

de longueur; c'est à dire les habits sans les plier dans le sens de leur longueur.

LE PRESIDENT. — Vous saviez qu'il n'avait pas une garderobe considérable, puisque vous lui prêtiez vos chemises.

MOREY. — Je lui ai prêté mes chemises quand les siennes étaient sales. Il avait un habit et une redingote.

Masrus (du Nord). — Il résulte des déclarations de Morey qu'aujourd'hail avoue qu'il a ve Feschie e 25 juillet. Comment se fait-il que, dans le premier interrogatoire, il ait répondut Oui, j'ai count l'iacht, mais il y a quatre mois que je ne l'ai vu. C'est le 2 août qu'il dissit cels, e tupis, dans un autre interrogatoire, dont la date est du 26, il répond : Toutes cas choises às ont fausses., je rous juer ma parole d'hounear qu'il y avait sit semaines que je ne l'avais vu avant que l'érénement du'il en

Pourquoi d'abord quatre mois, et ensuite en donnant sa parole six semaines pour être obligé de convenir aujourd'hui gwil l'a yu le 25 juillat?

Money. — Si j'ai dit que je n'avais pas vu Ficschi depuis quatre mois, c'est que je ne me le rappelais pas dans le moment.

Figson. - J'ai l'honneur d'observer à la cour que lorsque M. Beaumont m'a vendu la malle , il a reconnu parfaitement que je lui avais donné un franc d'arrhes. J'allai enlever la malle avec Morey, je dis qu'il me faudrait un commissionnaire. La demoiselle de boutique de M. Beaumont, ou neut-Atre sa fille, enfin la demoiselle qui était là, dit : Il faut faire appeler un commissionnaire. On fut le chercher, il vint avec ses crochets, et en présence de Morey, il prit la malle, Morey 6t même une observation sur les 15 sous de la commission. Je lui dis de la porter rue de l'Arbre-Sec, nº 58. Je ne me rappelle pas si je lui donnai l'adresse par écrit, mais je lui dis : Jy serai avant vous. Nous nous quittâmes au Temple, Mais pour être avant le commissionnaire, pour voir ce qui pourrait arriver, parce que j'avais les MM, de la pol'ec que je eraignais, je pris un cabrinlet. Je suis fiche que M. Beaumont ou la demoiselle ne se rappellent pas cette circonstance concernant le commissionnaire.

BEAUMONT. - Ie ne me le rappelle pas.

Firscus. - Quand l'ai acheté cette malie, je tenais à ce

qu'elle cett 4º pouces. M. Beaumont n'avait pas un pied. Moi, je n'avait pas sur moi mon mière. Je demandià un voisin de men prêter, je lui demandai par respect de me donner un pied, sans ajouter de voi. Cet individu me montra le prêd attaché às jambe, Je lui dis, je vois bien que vous en avez deux de ces pieds, ce n'est pas ca que je veux. Vous voyez que je me rappelle même les détails.

M. Mantin (du Nord.) à Fieschi. — Est-ce vous qui êter allé chercher le commissionnaire?

Fieschi. — Ce n'est ni moi ni Morey. Je crois que c'est la demoiselle de boutique qui a dit : Faites appeler un tel.

D. Morey était il à côté de vous quand vous avez donné des ordres au commissionnaire pour porter la malle.

R. Oui, puisque nous avons fait le paix tous deux avec le commissionnaire. Morey a dit que 15 sous suffisaient. Le commissionnaire comme e est l'habitude, demanda deux sous pour un canon. Il prit un canon, mais moi, je n'avais pas soif.

MARTIN (du Nord). — Accusé Morey, étiez-vous la quand Fieschi a dit au commissionnaire de porter la malle rue de l'Arbre-Sec? L'avez-vous vu emporter?

Mosey. - Non, je ne l'ai pas vu emporter.

D. N'étiez-vous pas alors avec Fieschi?
R. Je suis allé voir la malle avec Fieschi; mais je ne suis pas
retourné chez le marchand en sortant du café?

LE PRÉSIDENT, au témoin. — Les deux individus sont-ils revenus chez vous après avoir pris le café?

LE TEMOIN. — Je ne les ai pas revus. La malle était restée sur le pas de ma boutique, ces messieurs sont allés prendre le café, et elle a été enlevée pendant que l'étais occupé à autre chose.

M. Martin (du Nord), au témoin. — Savez-vous quel était ce commissionnaire?

LE TEMOUR. — À ce que je puis croire, c'est un nommé Maurice qui aura probablement porté la malle; mais je ne l'ai pas vu charger.

Me DUPONT.— Je demanderal au témoin si daus le commerce il y a des malles de plus de quarante-deux pouces.

LE TEMOIN. - Non.

Mo Duront. — Je ferai observer à la cour qu'alors même que Morey aurait entendu dire à Fieschi : Portez cette malle rue de l'Arbre-See, il serait impossible d'en tirer aneune conséquence, puisque Morey ne savait pas la denieure de Fieschi,

Mile Ony (Celestine), agée de 17 ans, demoiselle de boutique chez M. Beaumont, marchand fripier, autre témoin, dépose en ees termes :

Quelques jours avant l'attentat, un lionne s'est présenté à la boutique pour acheter une malle; il donna 20 sons d'arrbes et revint le lendemain la chercher.

LE FRÉSIDENT. - Fieschi, levez-vous. (Au témoin ) Reconnaissez-yous cet homme pour être celui qui a fait l'achat de la malle?

LE TÉMOIT - Oui, monsieur.

D. N'est-il pas revenu ensuiteavec un autre?

R. Oui, monsieur, il est revenu avec un autre monsieur. (Le témoin déclare reconnaître Morey pour la personne qui

accompagnait Fieschi.)

D. Les deux individus qui avaient acheté la malle n'étaientils pas présens tous les deux lorsque le commissionnaire reçut l'ordre d'enlever la malle?

R. Oui, tons les deux.

D. De quel prix était cette malle ?

R. De 12 fr.

D. De quelle dimension?

R. De 42 ponces.

D. Y en a-t-il de plus grandes dans votre boutique? R. Non, monsieur.

Me Duront. - Comment le temoin, qui n'a pas vn enlever la malle, a t-elle pu savoir que les deux personnes étaient présentes à cet enlèvement?

Le TEMOIN. - Oui, ils étaient là tous deux quand la maife à été enlevée.

Me Duront. - Vous l'avez donc vii eulever alors?

R. J'étais assise sur le seuil de la boutique lorsque la malle passa devaut moi.

M. Martin (du Nord.) - Je voudrais savoir si Morey persiste à déclarer qu'il n'était pas avec Fieschi au moment où la malle a été emportée?

Money. - Oui, j'y persiste, parce que e'est la vérité.

Me Duront. - Je ne erois pas que le temoin ait suffisainment expliqué sa pensée; je ne veux pas la mettre en contradiction avec elle même, mais je veux constater un fait. D'un côté elle déclare n'avoir pas vu enlever la malle par le commissionnaire, et d'un autre côté elle dit avoir vu deux personnes quand cette malle a été culevée.

Le président, au témoin. — Quelle différence mettez vous entre avoir vu enlever la malle et l'avoir vu passer devant vous?

Le témoin répète qu'elle était assise quand elle a vu la malle passer, et les deux individus passer devant elle.

D. N'avez vous pas entendu dire par l'un de ces individus à l'autre, en parlant de la malle : Est elle ou elle est d'une grandeur convenable?

R. Depuis le temps, je ne puis pas me rappeler.

Le sieur Guillennin (Nicolas), âpé de trente-sept ans, limonadier, et sa femme, déposent dans le même seus. Ils declarent tenir un café visà-siva de la houtique de Benmont; ils se rappellent avoir vu entrer dans leur établissement, vers le 25 juillet, à deux heures on dens heures et demie, deux personnes envoyées chez eux par M. Beaumont; mais ils ne les ont pas remarquées. Ils déclarent l'un et l'autre ne reconnuître ni Fisseshi, ni Morry.

Le ressidert. - Faites entrer le témoin Maurice de Saint. (Un luissier vient dire que ce témoin est sorti.)

LE PRÉSIDENT. - Envoyez le chercher.

L'andience est suspendue pendant vingt minutes et reprise à 4 heures 114.

Le témoin de Saint est introlluit. Il déclare s'appeler de Saint Maurice, être âgé de 28 ans, profession de commissionnaire et stationner vis-à-vis de la bontique du sieur Beaumont. Il dépose en ces termes:

Le 35 ou 26 juillet, un monsieur m'a chargé de porter une malle, rue de l'Arbre Sce, n. 58. Il me ilemande cembien voulz vous? Je réponde 30 sous. — Diable, d'itil, é est un peu cher. Les commissionnaires doivent gagner beauroup. — Pas tant, que le réponds. Il m'ofie 12 sous; comme l'héstins; il me dit : allez toujours. Quand j'eus chargé la malle sur mes épaules il me commanda de la porter rue de l'Arbre See, n. 58, et me dit qu'il y serait avant moi. Si vons me faites attendre vous me pairezz mont temps, lui dis je. — Allez, l'y serait avant vous. Quand je suis airriée rue Saint-Honoré, au l'avant vous. Quand je suis airriée rue Saint-Honoré, au

coin de la rue de l'Anbre-Sre, Jai vu effectivement ce monsieur qui me fai-sit signe d'une croixée. L'entai par un corrièbre dans une cour au fond de laquelle il y avait un marchand de vin. On m'a dit d'aller par l'escalir à gouche. Je ne sais si f'on ma fait monter un on deux étages; Jai mis seulement un pixel dans une pièce et dépoé la maile sur le carré. Le monsieur m'à domn le 2 sons et a sons pour boire.

LE PRÉSIDENT. — LOISque vous avez fait marché pour porter la malle, n'y avait il pas deux personnes?

R. Je n'y ai pas fait attention. Je n'ai pas vu d'autre personne avec comonsieur.

D. Qui vous a appelé?

R. C'est ce monsieur lui-même.

Le president. — Fieschi, levez-vous. (Au témoin.) Reconnaissez-vous la personne que vous voyez pour l'individu qui vous a dit de porter la malle?

R. Je ne puis pas dire que je la reconnais. Je la reconnais seulement pour l'avoir vue au Palais de Justice.

D. N'est ee pas Mile Ory qui vous a appelé?

R. Non, c'est le monsieur.

Le témoin déclare ne pas reconnaître Morey. Il ne se rappelle pas l'avoir vu.

Mo Duront. — Fieschi reconnaît il le commissionnaire?

Fiescai. — Oui.

M. Martin (dn Nord). — Fieschi, voilà un témein qui prétend que vous étiez seul an moment où vous avez fait emporter la malle, et vous avez dit le contraire.

Fissen. — Je ne pense pas qu'il fallie être deux hormaes pour faire un merclé de 12 à 15 outs. Le commissionaire ne l'a peut-être pas remarqué, mais Morey y était; il a néme dit Quinze seus, c'est l'unge. En reste, l'aixutant d'affaires depuis ce temps-là que je ne suis plus bien firé sur ces petits détaile-là.

LE FRÉSIDENT. - Faites entier Hertfort, (Monvement de ou-

Hertfert déclare qu'il connaissait Morey, Bescher et Pepin.

LE PRÉSIDENT. — Aviez-vous avec eux des rappuets fréquens ?

a été dissoute, je suis entré dans la société des Droits de l'homme. Je l'ai quittée au mois de mars 1853.

M. Martin (du Nord.) - Le témoin se trouve en opposition avec Bescher, qui pourrait s'expliquer sur les faits qu'il avait déclarés.

Ly passingly, & Bescher, - Your avez thit hier que your aviez, de concert avec Hertfurt, fabriqué des cartouches?

Beschen. - J'ai dit que Hertfort m'avait donné un peu de pondre pour faire une dizaine de cartouches. Il v a si lonetemps, qu'à peine ie m'en souviens.

LE PRESIDENT. - Ces cartouches n'étaient-elles pas destinées à être jetées dans les rangs de la cavalerie?

Beschen. - Non, monsieur, c'étaient de très-petites cartou-

Le President, au témoin. - Avez-vous coudu Fieschi?

Le TEMOIR. - Je l'ai vu plusieurs fois sans le connaître. J'ai su depuis l'attentat que c'était Fieschi.

D. Le reconnaissez-vous?

R. Non, monsieur.

Le president, à Fieschi. - Connaissez-vous Hertfort. Frescai. - Oui, Je l'ai vu deux fois. Une fois il est venu

chez Morcy, à l'époque où j'étais caché chez lui. Je ne lui ai pas parlé, et certes il m'a fait faire du mauvais sang, parce que je l'ai pris pour un agent de police, et alors je n'étais pas cousin avec enx. (On rit.) -Je l'ai revu dans une autre circonstance. Si la cour le jugo

à propos, le dirai les faits. C'était la même muit que j'avais passée avec Boireau et Maurice; j'ai dejà raconté cela, je peux couler là-dessus.

LE PRESIDENT. - Puisque vous les avez racontés, il est inutile d'y revenir.

Fieschi. - Le matin nous sommes allés dans la rue Saint-Jacques pour déjeûner, Brocard, moi, Morcy et Boireau. Hertfurt descendait de la barrière; il parait que de son côté il avait passé la nuit.

Hentroat. - Je veneis de la noce d'un de mes ouvriers.

Fieschi. - Nous avons été alors à la place Cambraj. Nous sommes entrés à gauche dans un enfoncement. Là on s'est mis à boire. Moi je n'avais pas soif. Il s'éleva plusieurs questions; et quand j'ai yu que l'affaire s'engageait pour arriver aux coups de poing, moi qui n'en étais pas, je sortis et je dis à Boireau : Comment : vous qui vous dites mon aut, et qui savez que je suis poursu'vi, vous me mence dans des endroits où je puis être arrêté.

J'allais chez Salis, où je vis bientôt arriver Boireau, qui me dit que Herfort lui avait donné un soufil, t avec le poing fermé, (On rit. ) one son chaneau ne nouvait plus tenir à la tête. If ajonta qu'il avait demandé raison à Herfort, et qu'il fallait que je sois son second. Je lui répondis: To sais bien que je ne peux pas, à cause de ma position ; ic suis toujonts en campagne, comme la clé de Mahomet. Boireau me dit : C'est égal , nous ayons rendez-yous au café des Sept Billards. Je lui demandai si moi qui étais poursuivi, je devais fréquenter le café des Sept-Billards. Je l'engageai à aller sur la place de l'Archevêché. J'allai de ce côté, et je me tius sur le pont. J'attendis que Boireau arrivât. Je le laissai chercher, et je regardai si quelqu'un venait après lui : je craignais que ces messiones ne voulussent me joner le tour. Je vis Boireau tout seul, et alors je l'appelai et lui dis : Tu étais en ribotte, c'est ton habitude : tu as fait de l'embarras, on d'a frappé; j'arrangerai cette affaire, sois tranquille. Je parlaj à Maurice, et le duel n'eut pas lieu.

M. Mantin (du Nord) à Boireau. — Avez-vous souvenance de ces faits?

Botteste.—Oui, mais l'affaire ne s'est pas passée ainsi. Quand j'ai requ cette insulte, j'ai voulu que llerfort nue reolde tration. Il nue donna rendez-rous au café des Sept-Billards; je pris Fieschi pour non second. Quand je fus au café, j'attendis une demi-heure Herfort, il ne vint pas jie lui écrivis, il resta chea lui.

M. MARTIN (du Nord) au témoin -- Ces faits sont ils vrais?
Ils prouvent de l'intimité entre les accusés.

LETÉMOIN. - Ils sont à peu près comme ils disent.

Le president. — Témoin Nolland, reconnaissez vous les accusés?

Nortano. — Je ne connais parmi les accusés que Fieschi et Morey.

D. Qu'avez vons à dire relativement à la malle?

R. Le 28 juillet, entre neuf heures et neuf heures et demis du matin, Fieschi se présenta chez moi et me demanda la permission d'y déposer une malle. Je lui répondis que je le voulais bien. Il me dit : Si éest un effet de voire complaisance de venir m'aidre à la potter, rela me feunit plais? Léd-essus, il alla chrether la malle et l'apporta au milien de la rue, et if me la mit sur les épaules et je la restrai chez moi. Il me dit qu'il envernit un commissionnaire dans trois quarts dieure, une heure au plus tard, et que s'il ne venait pas, il ne fallait la remettre qu'à M. Morey.

D. Le jeudi matin, Morcy est-il venu avec un commissionnaire pour enlever la malic?

R. Oui.

D. Qui est-ce qui la lui a remise?

R. C'est mon épouse. D. Vous étiez très lie avec Morey?

R. Je travaillai pour lui plusicus fois, mais il n'y avait aucun lien qui nous attachat ensemble.

D. Vous avez déclaré que vous étiez intimement liés ?

R. J'ai pu le dire parce que je le voyais très sonvent.

D. Morey est-il entre avec le commissionnaire?

R. Il est entré un peu avant le commissionnaire.

D. Avez vous parlé de la malle le premier?

R. Ma femme n'a di: On est venu chercher une malle; le commissionnaire n'a pas dit le nom des personnes, et je n'ai pas voulu la remetire.

D. Morey a-t il dit qu'il y avait une malle déposée chez yous le jour de la revue?

R. Il ne m'a fait aucune réponse.

D. Il n'a pas paru étonné?

R. Non.

M. Marria (du Nord). — Je parle de l'étonnement que yous avez remarque chez Morey.

LE TÉMON. — J'ai pu le dire, mais je ne me le rappelle pas.

M. Maatra (du Nord). — Du reste, vous avez dit la même chose que Morey. En effet, Morey disait le même jour:

Ce natin, à buit beures, se trouvant chez le sieur Nolland, ce dernier lui e montré une malle qu'on était venu déposer chez lui, et qu'on lui avait défendu de remettre sans un ordre exprés de lui, Morey; que ne connaissant pas cette malle, et ne comprenant pas le motif pour lequel on l'autori-

sait, loi seel, à la délivere, il avait dit : - Si l'on vient la prendre, donne-là; - et qu'effectivement un commissionnaire s'était présenté chez le sieur Nolland, et que, sur son autoriation, il avait emporté la malle. Le sieur Morey ajoute qu'il n'a été informé du depôt de cette malle par aucume personne autre que le sieur Nolland, et qu'il n'en commit pas le propriétaire »

`Ainsi, d'après ces déclarations de vous et de Morey, il semblerait que Morey a été tout étonné d'entendre parler d'une malle dont il ne connaissait pas le propriétaire.

Ne vous étiez-vous pas entendu à l'avance avec Morey pour faire ces déclarations au commissaire de police ?

LE TEMOIR. - Je ne l'ai pas vu.

M. MARTIN (du Nord). — Il n'a pas montré de l'étonnement, car il a reconnn plus tard que cette déclaration était un mensonge.

LE TÉMOIR. - Fai pu le dire dans le moment.

M. Martin (du Nord), à Morey. — Avez-vous déclaré que vous ne saviez pas quel était le propriétaire de la malle?

Money. — Oui; mais quand Nolland m'a explique la manière dont la chose s'était passée, j'ai bien vu que c'était Fieschi..... Nina me l'avait dit.

M. Martin (du Nord). — Est-ce Fieschi qui vous a dit de remettre la malle à Nina, ou Nina qui vous a dit que la malle devait être remise?

Morey. — C'est Nina qui est venne à la maison, et m'a dit comment la chose s'était passée.

M. Martin (du Nord),...Ainsi vous ne saviez pas ce que contenait la malle?

Money. — Je ne le savais pas, pnisqu'il n'y avait pas de clé et qu'elle n'a pas été ouverte.

M. Martin (du Nord). — Poniquoi avez vous déclaré que vous ne saviez pas à qui appartenait la malle? Vous le saviez par Nina.

Money. — Je ne dis pas que je ne l'ai pas su du tont; mais je ne l'ai su que par Nipa.

M. Martin (ilu Nord) — Morcy a déclaré qu'il u'a été informé du port de cette malle par aucune personne autre que Nolland, et qu'il n'en connaissait pas le propriétaire. MOREY. - Mon avocat expliquera toutes ces choses; je n'ai

M. Martin (du Nord). — Cep indant Morey me parait ponvoir répondre aux questions qui lui sont adressées, ear il a répondu très exactement. Je lui demande s'il a suivi la malle jusque chez L fille Nina.

Money. — Oui, je suis parti un moment après le commissionnaire, et je l'ai accompagné jusque chez Nina.

M. Martin (du Nord). — Qui est ce .qui est allé chercher le commissionnaire?

Money. — C'est moi.

M. Martin (du Nord). — Pourquoi, lorsque vous avez été

eonfronté avec le commissionnaire, avez-vous dit que vous ne le connaissiez pas? Money. — Je ne crois pas avoir jamais dit cela... Il est possi-

Money. — Je ne crois pas avoir jamais dit cela... Il est possible que je l'aie dit, mais je ne me le rappelle pas.

Frescus. — Je prie M. le président de demander au témoin si la malle est arrivée chez lui le 28 juillet au matin.

Lz TEMOIN. — C'est le 28 au mat n, le jour de la revue, a neuf heures ou neuf heures et demie.

Fissai. — Johercrati que depuis quelque jours je n'avais pas va Nias, et certes je ne l'avais pas avertier yas j'aurais déposé la malle chez Nolland. Je l'ai dit le soir à Morey, jorsqu'il est vena charger les estions, oul es 38 a matin, lorsquoje l'ai rencorté. Si cest le matin, Jai diq que j'avais déjà rendu ma malle chez Nolland. Si c'ast le soir, j'aurais dit que je la déposerais chez Nolland, si je ne pouvais artiver jusque chez Moi ey. Nina ne savait pas où était la malle, elle ne l'a appris que par Morey.

M' Deroor. — L'accusé dit qu'în a'avit pas va Nina depuis phaieurs jours. Il l'avit vaule e p, à une heure, sur le boulevard, à trois heures chez Annette; elle a rappelé les circonstances de cette dernière entrevue, où elle uvait va l'ieschi, après qu'il les avit quittées, s'arrêter pour les regarder, comme s'il ne devait plus les revoir. Toutes ces circonstances ne peuvent être sorties de la mémoire des membres de cette cour.

Ainsi donc Fieschi avait vu Nina la veille même du jour où il a remis la malie, Il fandrait que l'accusé expliquât à quel moment il aurait dit à Morey: La malle est chez Nolland. Il ne peut le lui avoir dit le soir du 27, puisqu'elle n'était pas portée. Le lui aurait-il dit le matin? Il prétend avoir recontré Morey i neuf leures, et Nolland déclare que la malle a été apportée cher lui par Fieschi entre neuf heures et neuf heures et domie.

Fiesen. — Lorsqu'on prend un cabriolet à la rue Vendôme, on est bientôt rendu à la Halle-aux-Veaux. D'alleurs on ne regarde pas à chaque instant sa montre. Je demande an ténioin si je lui ai dit de remettre la malle à Morey ou à Nina?

LE TÉMOIN. - A Morey.

M. Durort. — Nous expliquerons, comment Fieschi, étant attaché à Nina, voulait lui éviter toute espèce de contact avec des tiers, après son attentat. Voila pourquoi il n'a pas parlé d'elle chez Nolland. Cela se comprend parfaitement bien.

Hubles (Marie), femme du précédent témoin, rend compte des mêmes faits. La malle lui a été apportée par un monsieur qu'elle ne comaissait pas. Elle n'a voulu la remettre à un commissionnaire que sur l'ordre de Morey.

La raisment. — Morey est-il parti avec le commissionnaire qui portait la malle?

R. Oni, monsieur.

Ducasoter (Guillaume), commissionnaire, a porté la malle. La veille du jour où il la transportée rue de Long-Pont, il a été pour la prunder avec un monsieur. Le marbrier chez lequel le monsieur l'avait déposée était sorti. Le monsieur lui a fait boire aue bouteille de bière. Le leademain, on a remis la malle au monsieur.

Un débat s'engage sur la question de savoir si Morey a suivi le commissionnaire. Celui-ci l'affirme. Lecture est donnée des interrogatoir s dans lesquels Morey le nie : aujourd'hui, il soutient qu'il a toujours reconna avoir suivi le commissionnaire.

Le prásouary, à Morey. — Yous savies que l'inschi était l'auteur de l'alteutrit, vous n'ignorie pas que cette malle était à lui, qu'elle avait été disposée par lui chez Nolland; comment, en présence d'un criue aussis affreux et de l'horreuir qu'il devit impirer, n'avez-vous pas été avertir le commissaire do potice, qui surait pu la saisir, au lieu de contribuer à la fuire enlever?

R. Ayant su par Nina qu'elle demandait cette malle par ordre de Fieschi, je me suis empressé de la lui faire remettre.

Mme Dulac (veuve), âgée de 75 ans, propriétaire. Le 20 juillet, un monsieur s'est présente avec une jeune fille pour louer une chambre; il me dit que s'était sa nièce. Je lui ai loud une chambre que mon fils n'occupait pas.

Le témoin reconnaît Morey.

D. Etes vous sûre qu'il ait dit que la jeune fille était sa ničce ?

R. Oui.

D. Quand la chambre a été louée, n'a-t-il pas été question d'une malle?

. R. Oui, c'est lui qui l'a amenée avec un commissionnaire: il avait, en outre, à la main un petit paquet enveloppé dans un mouchoir. (Le témoin reconnaît la malle).

M. Mantin (du Nord), à Morey. - Avoues-vous qu'en vous présentant à la veuve Dulac avec la jeune fille, vous avez dit que c'était votre nièce?

R. Je ne crois pas avoir jamais dit cola.

Le temoin persiste dans son dire.

Milnomme (Antoine), bandagiste, dépose du même fait. Mosev lui a dit qu'il était l'oncle de la jeune fille. Morey le nie comme il l'a nie dans l'instruction.

BRIOUET (Marie-Adelaïde), femme Milhomme, âgée de quarante-cing ans, demeurant a Paris, rue de Long Pont, no ar. Monsieur est venu avec une demoiselle pour louer un cabinet au quatrième. Le lendemain, entre sept et huit heures du matin, il est revenu avec un commissionnaire qui portait une malle, et qui l'a montée au quatrième. Un soir, ce monsieur m'a descendu la clé du cabinet, et m'a dit qu'il s'y était endormi.

Le témoin reconnait Morey.

M. Duront. - Morey avoue tous ces faits ta.

Le témoin Adam est mort. Lecture est donnée, en ce qui le concerne, du procès-verbal de recherche, constatant la découverte du logement loné, rue de Fourcy, nº 5, le 29 juillet, par Morey et Nina Lassave.

Bourson (Marie), manouvrière, dementant à Vincennes : Le... août 1835, un commissaire de police est venu chez moi avec une jeune fille (Nina). Il s'est fait donner la cle du jardin, a cherché et trouvé contre une haie un sac de balles, ou du moins un sac où l'on m'a dit qu'il y avait des balles.

Le président. — Croyez-vous que ces balles aient été déposées en est endroit par quelqu'un de la maison?

Le Trimoir. — Oh! non, monsieur, les gens de la maison sont incapables de déposer des choses pareilles. D. Y avait-il à la haie des trons par lesquels on put passer la

main?
R. Oui, monsieur, on a fourré sa main pour poser les

halles.

D. Ainsi, vous supposez que les balles ont été mises dans le ardin en passant sa main à travers la haie?

ardin en passant s Oui, monsieur.

Out, monseur:
Lacota (Reine), eusinière, rue de Fourcy, no 5 : Un monsieur est venu chez M. Adam, logeur, où je suis employée, pour louer une chambre: la chambre a convenu. Ils sont descendas, et ce monsieur a donné des srries. M. Adam a demandéle nom de la jeune personne, et le ne me souviens pas de celui qu'elle a donné. Quand M. Adam lni a demandé le lieu de sa naissance, la jeune file a regardé le monsieur et a dit : Marseille, n'est-ec pas?

D. Ainsi, vous ne vous rappelez pas le nom de la jeune

fille! R. Non.

D. Y avait-il quelqu'nn de présent?

R. Il y avait Mile Cécile Dubois. (On représente l'accusé Morey au témoin.)

D. Reconnaissez-vous cet homme?

R. Je ne le reconnais pas positivement.

La raesment. - Morey, avez-vous été chez le sieur Adam, logeur, pour loger?

geur, pour loger ? Money. — Oui, monsieur.

M. Martin (du Nord). -- C'est le complément de la reconnaissance.

Me Duront. — Dans l'instruction, Morey n'a jamais hésité à reconnaître la femme Dulac, Milhomme et le témoin.

L'audience est levée à cinq heures trois quarts, et renvoyée à demain.

FIZ DU TOME DEUXIÈME.

